

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com





James Lenece.

A. 1.3. J. 1. 1.

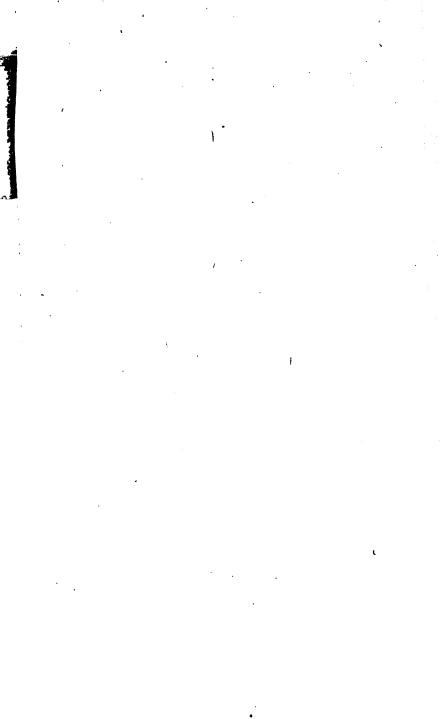

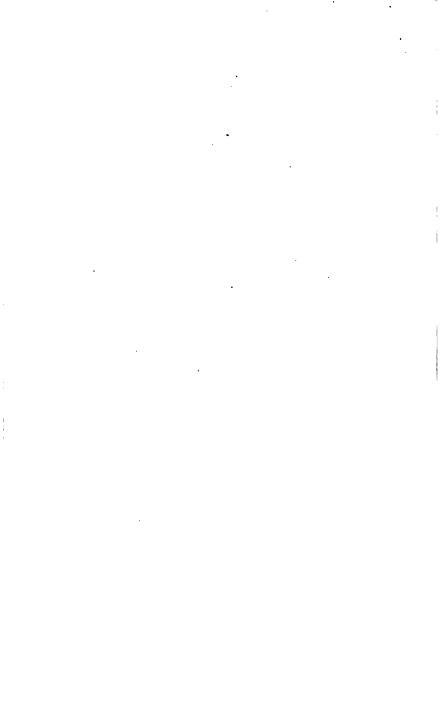

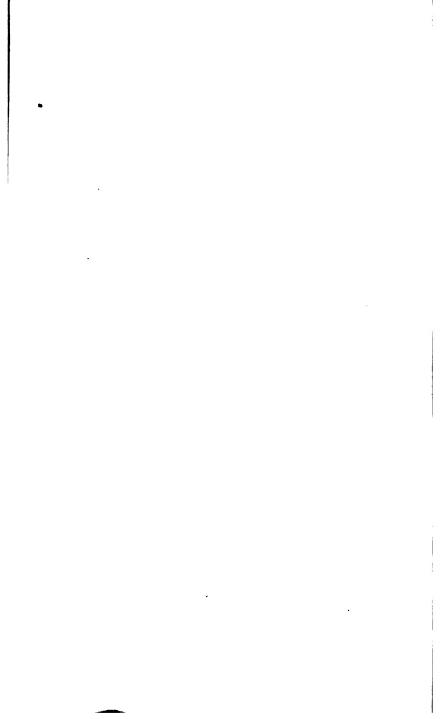

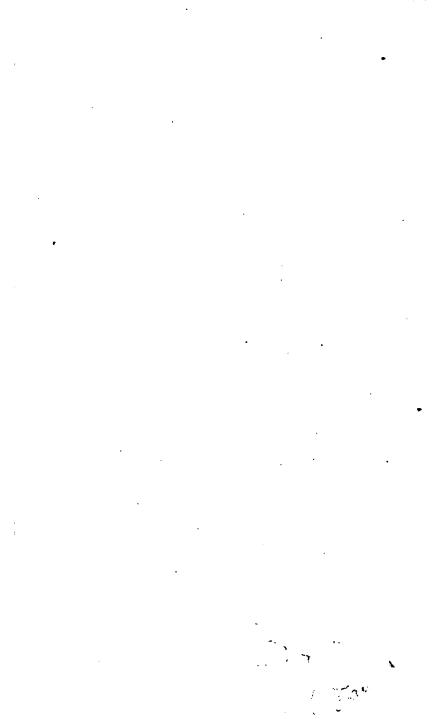

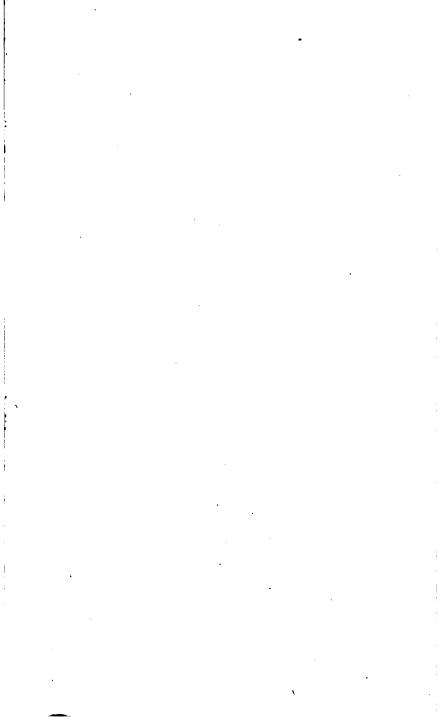

## MANUSCRIT

DE

# MIL HUIT CENT TREIZE.

TOME SECOND.

PARIS. — IMPRIMERIE DE FAIN, RUE RACINE, Nº. 4,

### MANUSCRIT

DE

# MIL HUIT CENT TREIZE,

CONTENANT LE PRÉCIS

DES ÉVÉNEMENS DE CETTE ANNÉE,

Lour servir à l'Histoire

## DE L'EMPEREUR NAPOLÉON;



Les Français se sont pris eux-mêmes d'une belle pussion pour discréditer leur gloire... (Napoléon à Saints-Hélène.)

### DEUXIÈME ÉDITION.

Bome Second.

PARIS.

DELAUNAY, LIBRAIRE

DE SON ALTESSE ROYALE MADAME LA DUCHESSE D'ORLEANS,

PALAIS-ROYAL.

1825.

## CUBER DES CHAPITEES

### AND IS OVAN IT SECOND AGEINE

### arread between

Contents I de tomo monogo de servi-



## TABLE DES CHAPITRES

### CONTENUS DANS LE SECOND VOLUME.

## TROISIÈME PARTIE.

| Char. Ier. Situation, au moment de l'armistice, des<br>places assiégées, et des différens corps d'armée dé- |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| tachés                                                                                                      | 1 |
| CHAP. H. L'empereur Napoléon établit son quartier-                                                          |   |
| général à Dresde Reprise des négociations 12                                                                | 2 |
| CEAP. III. Questions militaires Travaux du génie. 20                                                        | 5 |
| CRAP. IV. Questions politiques M. de Metternich                                                             |   |
| à Dresde                                                                                                    | 1 |
| CHAP. V. Continuation de l'armistice Emploi du                                                              |   |
| temps par Napoléon                                                                                          | 7 |
| CEAP. VI. Suite du séjour à Dresde Affaires gé-                                                             |   |
| nérales. — Coup d'œil sur la correspondance du                                                              |   |
| cabinet                                                                                                     | • |
| Cnar. VII. Difficultés qui précèdent la réunion du                                                          | • |
| eongrès de Prague. — L'empereur s'attend à la                                                               |   |
| 77                                                                                                          |   |
| GRAP. VIII. Ouverture et rapture du congrès de                                                              | , |
| Prague. — L'Autriche se déclare contre nous 85                                                              | - |
| •                                                                                                           |   |
| Supplément à la troisième partie. (Pièces historiques.) 103                                                 | , |
| QUATRIÈME PARTIE.                                                                                           |   |
| Cuar. ler. Reprise des hostilités Excursion de                                                              |   |
| l'empereur en Bohème et en Lusace                                                                           | í |
| Tone II. 2°. Édit. a                                                                                        |   |

| ij TABLE DES CHAPITRES.                                  |
|----------------------------------------------------------|
| CEAP. II. La grande armée ennemie débouche sur           |
| Dresde                                                   |
| CHAP. III. Bataille de Dresde                            |
| CHAP. IV. Revers de Gross-Beeren, de la Katzbach         |
| et de Culm                                               |
| CRAP. V. Combat de Dennewits. — Marches et               |
| contre-marches autour de Dreșde 32                       |
| CINQUIÈME PARTIE.                                        |
| •                                                        |
| Chap. Isr. Coup d'œil sur la France et sur les opéra-    |
| tions qui se poursuivent de différens côtés 34           |
| Cusr. II. Les grandes opérations recommencent.           |
| L'empereur manœuvre sur Magdebourg, et v'arrête          |
| à Düben                                                  |
| Char. III. Changement de direction. — L'armée se         |
| range autour de Leipsick                                 |
| Chap. IV. Batzille de Leipeick, comprenant les jour-     |
| nées de Vachau, de Probstheyda et du pont de             |
| Leipsick                                                 |
| CHAP. V. Retraite sur Erfurt 45                          |
| CRAP. VI. Bataille de Hanau. — L'armée française         |
| arrive sur le Rhin 47                                    |
| Supplément à la cinquième partie. (Pièce historique.) 48 |
| Tarr sinhahétique et raisonnée des matières confe-       |

nues dans cet ouvrage.

m broade de Orio e

# MANUSCRIT

The state of the s

# MIL HUIT CENT TREIZE.

or complete and an experience of

### TROISIÈME PARTIE.

at the same of the

PÉRIODE DE L'ARMISTICH.

Italian | Italian |

The confidence of the

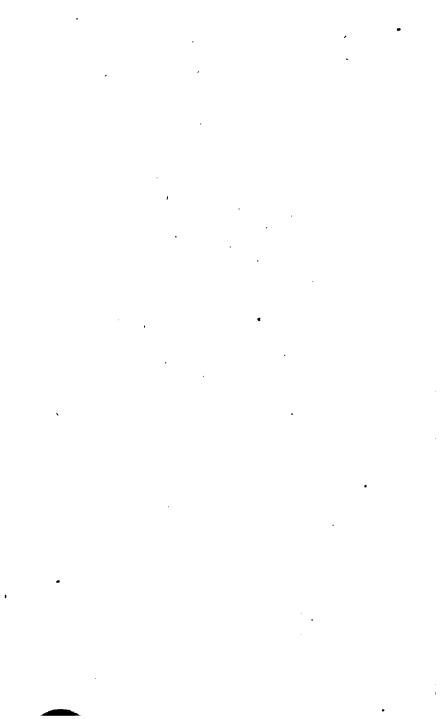

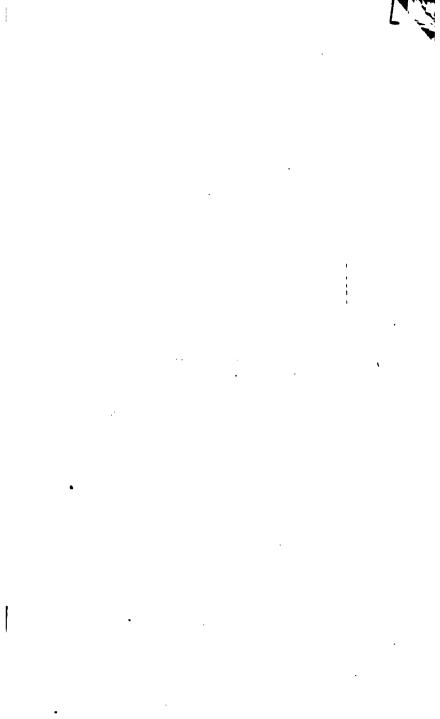

# MANUSCRIT

Je vous suis titule avec laquelevour

I hand it de de de de l'aprel 1 4 moth des

infiniment en to jie ai bien betoin testant

vans et moment vetour. Prize le de de biene

midagie 4 let par Japan proprié que Alex

pour la Pricap faire remettre le me suis

informie de la matoir à merusiles le vous

prie de croise

Vote tris afectionnie

Source

# MANUSCRIT

DE

## MIL HUIT CENT TREIZE.

## TROISIÈME PARTIE.

### CHAPITRE I".

SITUATION, AU MOMENT DE L'ARMISTICE, DES PLACES ASSIÉGÉES, ET DES DIFFÉRENS CORPS D'ARMÉE DÉTACHÉS.

L'ARMISTICE étant signé, on ne perd pas de temps pour en porter la nouvelle jusqu'aux détachemens les plus reculés qui combattent encore. Les aides de camp des deux états majors généraux sont expédiés aussitôt deux par deux dans toutes les directions. Le même chariot de poste roule un officier français et un ennemi, tous deux porteurs des mêmes ordres; et depuis

les bouches de l'Elbe jusqu'à celles de la Vistule, ils sont partout accueillis comme les messagens précurseurs d'une réconciliation générale. Suis vons-les d'abord dans le nord de l'Allemagne.

Le duc de Reggio (maréchal Qudinot) s'as vançait sur Berlin, mais ce n'était pas sans distincultés. Parti le 26 mai du champ, de hataille de Bautzen pour descendre la rive gauche de la Sprée, il avait rencontré, dès le lendemnin, à Hoyerswerda, l'ayant-garde de l'armée de Bullow, qui accourait au secours de la capitale des Prussiens; il l'avait battue le 28, et avait continué sa marche jusqu'à Luckau. L'armistice lui est signifié le 5 juin, au moment où il vient d'échouer dans un coup de main tenté sur l'ente ceinte murée de cette petite place. Nos avant postes s'établissent sur la frontière qui sépare de ce côté la Saxe de la Prusse, c'est à dire au quinze lieues au plus de Berlin.

La nouvelle de l'armistice arrive à propes à Leipsick pour rétablir l'ordre sur notre ligne de communication avec Erfurt et la France. Les généraux russes Woronzow et Czernicheff, ennuyés de se tenir sur la rive droite de l'Elbe, en observation devant nos garnisons de Magdebourg, de Wittenberg et de Torgau, et croyant l'empereur trop occupé sur son front, en Silésie pour songer à ce qui se passe derrière lui, avaient

juge Toccasion favorable pour se jeter au dela de l'Esse, et faire une guerre de surprise à nos dépôts, à nos hopitaux, à nos convois, à nos détachemens en marche, et même à nos courriers. L'esucces avait d'abord sur passé leurs espérances. Le 20 mai, leurs coureurs avaient pillé un com voi de cinquante voitures d'artillerie, allant d'Augsbourg à Dresde, et engagé maladroitu, ment hors de la route militaire entre Zwickan et Chemattz Le 43, th détachement de quatre cents Hommes, en marche de Brunswick à Leipsick; sous le commandement du général Poinsoi, avant eté attaqué par douze cents cosaques à Coeimern , entre Bernbourg et Halle, sur les berds'de la Stale; la moitié du détachement et le général Poinsot lui-même avaient été, faits prisonnieus; le reste s'était rallié sous Laipsick, Le 30, les cosaques de Czernicheff avaient enlevé près de Halberstadt un convoi d'artillerie qui se dirigealt sur Magdebourg. Enfin le partisan, Lutte w's était montré battant les chemins du côté de Weimar.

Mais quelque bien informés que fussent les généraux enneins par suite de leurs intelligences avec les affalies du Tugend-bund, répandus sur les rontes de la Saxe, de la Thuringe et de la West-phulie, ils ignoralent les mésures de prudence que l'empereur avait prises de longue main,

A Many of Course MANUS phéniment pour déjouer de pareilles tentatives. mi Des divisions de réserve s'étaient organisées à Wesel et à Mayence. Un corps d'observation se ranguablaità Wurtzbourg, sous les ordres du duc de Castiglione (Augereau), Le général Milhaud Manasait du côté de Francfort et de Hanay trois thille dragons; arrivant d'Espagne; des colonnes desmarche, recommençaient à déboucher par tom les ponts du Rhin, et conduisaient a Tarmés, non-seulement les recrues qu'on availlinstimites et habillées depuis l'ouverture de la campagre, mais encore des régimens appelés de diretra paints de l'empire pour former sur l'Elbe un mantorzième corps d'armée Enfin six mille cheuzun arrivaient par diverses routes à Leipsick, vui le duc de Padone (Arrighi) dévait en foimer un sinquième corps de cavalerie. Pest au milieu de ces mouvemens de trotipes casent eventurés. L'armistice qui leur est notifié par le duc de Padoue, aux portes mêmes de Leipsink, met fin à cette échauffourée.

Le duc de Padotte n'avait encore pour garantie de la "highattere de d'armistice, qu'une lettre confidentielle. Les "generaux lenpemis, se sont fiés sans hésiter à la signature du duc de Bassano, qui était au bas de cette lettre, et à la parole du duc de Padoue qui en cautionnait l'authenticité.

Sur le Pas-Elbe, l'armistice trouve le pritice d'Eckinulli (maréchal Davoit) en péssession de Hambourg et de Lubeck, et les Démisir établis dans notre alliance.

Le cabinet de Copenhague, dui s'était un pres-

que à la merci des alliés, avait fléchi ou moment sous le joug des circonstances. Mais la nouvelle de Lotzen l'avait ranimé; et le roi, indigné de la lauteur des alliés, n'a pas tardé à sé réfugiersous langui, de Napoléon. Des le 29, ses troupes se sont replacées sous le commandement du prince de la mai dans Hambourg, et ce sont les Danois qui, le 2 juin, ont repris Lubeck. En même temps le prince hérédisse l'ubeck. En même temps le prince héréditaire, déguisé en matelot, sest jeté dans une barque dili la porte sur les écueils de la Norwege, où il va soutenir en personne ses droits contre l'usurpation suédoise. Enfin de l'usurpation suédoise. Enfin de Raas, est en route pour se rendre suppes de Napoleon.... C'est dans ces chromstances que l'armistice parvient le 5 à Humbourg. La prise de cette place est une betaille pérdue pour le commerce anglais 1...

Voir dans les pièces historiques qui se trouvent de fin de cette partie la lettre remarquable par laquelle Napoléon developpe lui-même ses idées sur Hambourg de lui-même ses idées sur lui-même ses i

...Il nous reste à parlendes places essiégées, Les officiers qui y sont envoyés, arrayent le rijuin à Stering le & & Custrine, le roid Dantzicky der 12 à Zamoso et à Modlin. par one et and terms -:: Nolites ces garnisons sont dans le meilleur état! investies d'abord par des vesaques ou des mil Res ; relles out fongittimps conserve la liberté de battre'la campagne pour ramasser des vivies; des fourrages, et completer leurs approvisionnemens. Ce m'est guere que depuis deux mois que des armees plus régulières en ont resserre le blocus. Mais partout on est reste maitre des dehors, et aucuns travaux de siège, nont été commences sérieusement par l'ennemi. un Nos garnisons sont de toutes pations nici des. Westphaliens et des Napolitains, des Bavarois, des Badois et des Espagnols; là des Saxonsaides Hollandais et des Italiens. Le noyau n'est formé que par un petit nombre de Français; mais les aigles de la France n'en sont pas moins solidement plantées sur ces remparts: chaque troupe rivalise de zèle et de fidélité. Je n'ai pas besoin de citer les Polonais; ils ont enlevé à jamais aux Suédois le titre de Français du Nord. Cependant on a redouble d'adresse et de manège pour séduire, intimider ou soulever nos auxiliaires. Parlementages, insinuations, fausses nou-

velles; promesso; menaces menal; Tell'Haleté officiers qui y songament n'avraisse sine; sagraqe A Breiting telgeneral Dufresse sest dietaigtie par une grande fermeté de entitétére: Avant que -pitolites seki ganqissam shitaheasti jeneiheas Bigi nvosonted historica élektroscoppos gentestricon n Mais lung la sporta cases de constituen en la principal l mgipş√étén exégutées umplaréaBulewareêmet et પ્રિકે કુલ કુપલ કો લેકવાં કુપો માનુ પ્રાંમિલ *ભા લેકવા ત*ું હ ainsi sous la main de la garnison. Depuis la rupathe des Prussiens, le général Bulow et ensuite général Tauenzien ont voulu suivre une correspondance avec le général Duiresse, et ils luires en caracter a grant de la garnison. cate Reministrations Touchaston de se faire autant "Devaire Costilli, c'est le général Woronzoff qui'u kong temps commande le blactis; maintel tes agains it in Law ear mount pas mouns soli-· mputs.

And an and lexitait de la learrespondance du général Dut'

Pendant l'armistice, Bernadotte vint parader autour de Stettin, sous prétexte de passer en revue l'armée de siègé, il cherchait avec affectation à se laire voir de la garnishaut Vouleit sans doute essayor si de vieux souvenirs

nainestest bespendentendenskiphison); force d on vison , single and the abrapass, sie ple come lapped restaurance of Fuzebalacke frappens Porintes distincted of the second of the sec qu'ils ont fait, dans les **plisegie T viorgerelaus <del>sub</del>e** wile generabilellandels Dapadels defend Median Moletant verse place deprivate 5 levice filipies Pesti long temps sans être attains. Ce westique depare per applications de la principation de la pr bourg, d'Elling et audôles b'érojus religious d'islant zuPhreleing mefond de la Polegne, tine garti-SUE vedte pulandise defend Enhoso. Elledonie ve ties equation to large lasticgesisted "HERIOMSEFFE BEE CUMMO unidations avec Sandomia avec les garnisons voi anes de Thornetidation iden-.Listade Tinite of the principal se poste sur Datatiell. On se abarient que le froid ; les fatignes ; les makedies, les désordres de la route y ont entassés, dus royadu Sijanvier, phus de treate-ding mille homines: dest une prmée toute entière le gépelée; elle a fait des socies brillantes, elle det a beneas a plasieurs benes de hij sysient consorme quelque influence un les soldats français, comme il s'en était vanté. A l'une de ses rerues, un coup de canon est tiré de la place, et le boulet siffle aux such fulbottu libbani. On vient se plaindre aussitôt de tene samidion à ramisibe. la Ce n'est fien, repond riciannent is general Diriente, e en une mante de ponte. mundererber françaisisté signale et la grand garile atire.

nzincescheb teréfé nautex abacematan elimpulario gyardish Heim, dadioquik bhaquen, ah phiem Rampu Seir getta armóg et buz dont chef-raposent bienidas supórnmental din entimpatientale sevoires qu'ils omt fait, dans les premiers noncementent. chilled de de de la completa de la compagne de la c glatettes. ebenderald depriede elle die ellerite elesinicallo e a palataivi isle abiatiab. Abcastantiam maia autiles resecuedes aparchandes de Marientbourg, d'Elbing et siniMarie averder 362 marige xufupetijiresibacifireslitor laskaturus, tiak afterna extrémetés du Nebruby ett de Enishaffifia care elesegyani gua Arparolided battajadlastajasine l'anobasia Ses patronilles contelles communiqué avec les garnisons voisines de Thorn 45 de l'Odep? Asialla Centia straté quelques, expéditions, andaentre estre de la location de la fait de la indicatilis, dried to ention that antion of the collections in dlimejando-lantziók mégs'esti pajnt élevée dula destates describer prese estatistes describerations pelée; elle a fait des sorties brillantes; elle a poussé des détachemens à plusieurs lieues de son encerte l'arms tout s'est vérifit à des l'excur. "Hons dans l'ile de Nogat." cais, comments en eac

Le germe d'une épidémie s'était introduit dans l'aptrick avec sea défenseurs. Des les premiers momens la maladie avait fait d'affreux ravages, il autifait du s'acquer des hôpitaux de préférence

esprits s'étaient planmés au point que la cérénal Rapp avait été obligé d'interdire les funérailes. A ce fléau avait succédé celui des inondations. Lat Vistule, se dégageant avec violence de ton envert loppe de glace, avait envahi une partie de ide. place et des postes avancés. Ce n'était que palissades emportées, écluses rompues, travaux submergés.... Lorsque la guerre des élémens s'était enfin apaisée, celle des Russes avait commencé.

La garnison, insultée d'abord par Platow et ses cosaques, avait vu se former ensuite autour d'elle, mais à grande distance, les lignes du général Lewis, laissé en observation par le général Wittgenstein. Dépuis le 20 avril, le duc de Wurtemberg a pris le commandement du blocus. Des combats ont eu lieu dans tous les villages qui entourent la place. Au moment même où le capitaine Planat apportait l'armistice, le général Rapp venait d'obtenir un brillant avantage sur ses adversaires.

Dans toutes ces places, les officiers du génie et de l'artillerie ont mis le temps à profit pour augmenter la force de leurs défenses, et les ressources de leur arsenal. Si la guerre doit recommencer, tous les gouverneurs s'accordent à promettre de tenir encore long-temps. Mais cette assurance aggrave le tort ou le malheur de trois endn parse, celle des lusses enouges in parte en merges... Lorsque la guerre des cellentes en commence en la co

La garnison, insulte et abord par Platowet ses cosaques, avait vu se tormer ensuite antom d'elle, mars à grande distance, les lignes du géneral Lesses, larsse en observation par le genéral Wittgenstein. I al Wittgenstein. I al Wittgenstein et en en authoritation de die de la virie acher en la control en en la virie e

is a transmission, les officiers du genie et man au man de trups a profit pour man de mans de leuses, et les ressources de leur etse di Sun Factre doit recommente. Tout les des distributes de les respectives de les distributes de la distribute de les distributes de les distribut

comps d'être informer, et Napoléon, quitant charlier, trouve-sur-son passage une trèle-que te salue par les accienations de sa reconnaissance. IL ARTIGAHO

Leg, if no sarrite que que lques hem és a baut LEMPEREURI, MAPOLEON METABLIT OSON QUARTIER-capitale On assmail que Normicon avent depirence dans les dernieues atiques de blosses, qu'on l'evait transporté inveleraça parat au chareau de Thinnes que les messagers de l'armistide suspendent de tous dôtés les sièges et lés odusques, l'empereur revient à Dresde, marchant azilieal. rement avec sa garde. Le 5 juint il couche à Lieguitz , le 6 à Haynau , le 7 à Buntzhu ; le 8 à Gorlitz; cette nuit, le feu prend dans un faubourg de Gorlitz, où des troupes de la garde ont établi leur quartier. Un des notables de la ville, le baron de Ferentheil, vient à une heure du matin porter l'alarme au quartier impérial. On court au feu, on voit le dommage, on s'empresse d'en rendre compte à l'empereur , qui shabillait pour partir à la pointe du jouris. A combien s'élève la perte?—Sire, à 4 ou 5,000 ft. a Sooo frankt que cet argent soit distribue surwile-champa » Bientôt après on amène les chevaux Mais une partie de la ville a déjà eu le

temps d'être informés, et Napoléon, quittant Gorlitz, trouve sur sen passage une foule qui le salue par les acclamations de sa reconnaissance. Il ASTATIO

Leg, il ne s'arrête que quelques beures à Bautzen, enfin, le fo admirtin, il rente dans Intisde.

Leg Draits asset est anges contrient dans tette
capitale. On assurait que Napoléon avait ésé blessé
dans les dernières affaires de Silésie; qu'on l'avait transporté mystérieusement au château de
dresde parily était mourant, qu'ily était mort;
one parlait de lumières qui toute la muit, hrûlaient
dans es appartement; on parlait même d'un gencodicqu'où avait, su introduire au châteaun Le
estate da l'ampereus a hierator dissipé que qui
minumer alla parlait me est parlait me est per que
minumer alla parlait per parlait me est per que
minumer alla parlait per pa

Pent dies ortie fable doit elle son origine au transport
Pent des cette fable doit elle son origine au transport
Pent des cettes de l'arbé doit elle son origine au transport
pent des pent de l'arbé d'épart pent de cette de l'arbé de cette de l'arbé de cette de l'arbé de cette de ce

Il va descendre dans le faubonig de l'iéderischstadt à la maison Marcolini. C'est une ha bitation d'été, qui a un vaste jardin dans ses
dépendances, et qui lui a été réservée comme
un séjour plus agréable que l'appartement du
château. Dans le voisitage sont les prairies de
l'Osterwise, dont les allées majestneuses borden t
les contours de l'Elbe, et renforment des espaces
favorables aux exercices militaires s. 10 1000 pour

failut bien croire qu'il n'était ni mort ni à l'agonie. (Récit de ce qui s'est passé à Dresde en 1813, par un Saxon, témoin oculaire; tom. 11, pag. 138.)

and their part covered at their more

Pendant l'armistice, Napoléon vivait à Dresde de manière à pouvoir vaquer librement à ses affaires, et junir, en même temps de l'agrément que lui offrait sen inalais. qui donnait sur un grand jardin. En général son, genre, de vie était plutôt simple que fastueux; car, excepté les reques journalières des troupes nouvellement arrivées, et le plaisir du spectacle, il n'avait aucune distraction. Le milieu de la journée était exclusivement consacré au travail du cabinet, et alors la plus grande tranquillité régnait dans le palais. ssi, sans les deux védettes à cheval et les deux sentinelles qui annonçaient le séjour d'un monarque, à peine aurait on supposé que ce fût la demeure d'un riche particulier, Les personnes qui lui étaient indispensables pour le travail, . étaient celles qui l'approchaient de plus près. Berthier, Caulincourt, deux sécretaires (Fain et Mounier), et le colonel d'Albe avaient leurs appartemens dans le palais, et Napoleon n'avait en quelque sorte qu'à faire un signe

Aprica ją upicia a hearcarde pepuso Pempereur regoir la reiche delsonalisoueres de Sake; M. La président abrikase a quisarrive de Copenhague, at Marca a présentenpendation de l'écour de la literate as présentenpendations est emps. mor mu Dapuisa quell'envoyé danois est em roille, les allies aux fais auxpires de la la diverses les allies aux fais auxpires de la la diverses les allies aux présent suispandre de la voyage. Massinayant pu y excussion e tous menagement de leur part ont cessé. La flotte anglaise s'est présentée devant Copenhague, sommant le roi da ceder sous quarante huit heures la Norwège à la Suède.

129 Deligatheilsupracéalás abet folta legionialisandser skodeneonaille betrainganeenga seb zabepaus VaposanoLauri leurospo rapiduis de Deserdo Passeticil duction of the same accepted a middle of the control of the contro tibelent infrenditati éridagetament shiémis les donzenetion i colles régarantische lantualismants d'instégnipé des laturs pedecestors d'ules le des entente Latine una de la faire de la comme de la companse de la co the biffet of address is a significant of the contract of the Stiff of the tell with their constant and produce the colours encore trop favorables à la Francaolisitorioles 410012 Gendel lisses alidestyles out and the unitary to the Sbeepper guelde letyam chetischerteldersellier Vienneh amieritras peut pas eller en coierque l'est Parparity Magnotth coins aloudier dan amilial sechemic antimité les des par jeur justination des des preserté deplaries platiportunites français! itue respondimenti pas res poliving that Deté chercher. Les incertitudes relatives a pantance sond to disease the mentes; A salt moins time jahlais coupul reste the cette attaited, evil l'Autriche est <del>ઈન્નદળ કુન્સ્થી</del>મ હંત્વર Time<del>grit</del>e તે સંસ્થાન પહાંસાનો છે. Lie thogage the read over an trithien test repelitant toujours amical et tes commissions and amin's op Muse garage as the charge and the property of and the state of the second second and the second second his rapports qu'il entend conserver avequantino

testelistibelisuptenciales electricia legionisticales de dommentaille inde einerskate apide soh aubtressa faites Much parties bioligérantes l'Irandones upail la Romain int des Prosses out accepté dai médiation decinocide est a compact de literation additional de la compact de la co ches de Made Meissemberg lont átói sans vabciel versity in the sequence of the second of the Hone de grannen amont anglais sont entremes pipas physicant que même stituissuparible a spride en sp 496 SERE de les posts da Leveniella dique in les colours encore trop favorables à la France. La Mutriche propriecades laises all Anteleterre de attique un Ine spesypes que de las pains contintentale. Lessallies antipappinia de militar pincene diminia denades mains ale Marie mais le cebier des contist tiops and la presentant: M. de Buban goud mit que presention की कामांखाना मंग्री स्थात केंद्रिक स्थापन के 1. Fette de grande et onne : elle asmble en unit unt chercher. Les inceptionitib abigráiges planance and distingent. Action of the substitute in the dung pageociation franche, wive at Joyalangue les priesances, intéressées, suivocat, alles mêmes. L'Antriche appainalle la prétention qu'on pe trait toujours amical forisibementismes red ann st h Mide Rahus ne Bouvant donnes susun fectaiol cisement and le rôle que son cabinet entand inural metalitaria compresentiatem in piesus les rapports qu'il entend conserver avagination, Tome II. 2. Edit.

comme allié, on commence à entrespir le but que se sont proposé les alliés en signant l'armistice; on prend alors le parti de s'adresser directement à M. de Metternich, et c'est l'objet des premières notes que M. de Bassano, en que le Prague.

L'empereur d'Autriche vient d'arriver à Citchin, près de cette ville, avec ses ministres, son
cabinet et une partie de sa cour. Il se place sinci
entre les deux camps, et tous les veux, des apais
de la paix se dirigent vers lui. On se félicite de
l'influence qu'il va exercer. On ne lui suppose
d'autre ambition que celle d'éteindre cet incendie,
d'autres vœux que celui de faire paiser franchement le désir de la paix de la bouche des rois dans
leur cœur. Les peuples, qui se plaisent topjours
à prêter à leurs maîtres les vertus des pères de
famille, s'attendent bien qu'un beau-père, médiateur entre des ennemis de la veille, et son

Notre ambissadeur, M. de Narbonne, avait suivi le cabinet autrichien de Vienne à Prague. Se trouvant ainsi dans le voisinage de Dresde, il était venu rendre ses devoirs à l'empereur et prendre de nouvelles instructions sar la situation des affaires : « Eh bien, Narbonne, lui dit » Napoléon, en le voyant, que disent-ils de Lutzen? —

<sup>»</sup> Ah, sire! les uns disent que vous êtes un dieu, les au-

<sup>»</sup> tres que vous êtes un diable; mais tout le monde con-» vient que vous êtes plus qu'un homme. »

propre gendre, he sarmera pas d'une imparfiante trop rigoureuse!.... aines conjectures Be leur côte, les puissances belligérantes etablitteur quartier-general et fed la petite ville de Trachemberg, sur l'Olfer, en Silésie. Des négociations pour la guerre y sont deja en pleine activité, avant même les negociations pour la paix puissent souvr Prigue III Nous vehons de voir des guerriers com Bulling hvec Toyaute dans les plaines? les trationares combattre de même autour du danily combite true to be a compared to the contraction of a superior of the contraction diautris, your gire, copiet their passer tranches arch cion entrance a ser entrangent at the city anger bear pure for the first of the placent toppour is some and easily a superior description in hape to see the representation in the insperse, and don't a fallent in the first it in the tribes at the

جره ووه وموه الأرمارية ويوما إرا

sufficient an east les milles, personne, a it suits a cité fight figl a sent a cité de la cité figle de la cité de la cit

evec l'attention la plus minutiense, et c'est toujourne cur la corte des environs de Dresde que
son attention revient se fixèr. Le major général
(Berthier), le llit de Halle (Hanchal Soult),
et l'ingénieur géographe d'Albe, sont les principales crafiches crafiches crafic questienconidates
qui l'occupe.

On ne peut se des mules que la ville de Dresde va devenir le point de mire des premieres opéadvers de l'envention de la suit que le puisse cu re
advers de l'envention de la suit de la s

On devine déjà comment l'empereur va passèria l'Dresde le tellips que les lentents de la liego-ciation pourion l'hi laisser le mai en le ciation pourion l'hi laisser le mai en le la prande carte de Saxe et de Silésie, il file ajoiner la grande carte de Bohème, de Maller, et le voila conché sur les tables, passant des journes de mileres à didder son terrain. Tous les débes entières à didder son terrain. Tous les débes chés de la Bohème sur la plaîne de Dresde evalur la Thurifige, thuites les routes qui, de Berfing Breslau, et de Breslau à Prague, se développent autour de la Saxe, enfin tous les rayons qui de Dresde voit aboûter à ce grand ure de cerele, il les parcour le la Saxe, enfin tous les rayons qui de les parcours de cerele, il

avec l'attention la plus minutiense, et c'est toujeurs sur la ceste des environs de Dresde que son attention revient se fixer. Le major général (Berthier), le l'Int de Palinaties (Manéchal Soult), et l'ingénieur géographe d'Albe, sont les principuis confidens de la granda questien militaire qui l'occupe.

On ne peut se dissimuler que la ville de Dresde va devenir le point de mire des premières opéatione de l'enremi : il faut qu'elle paisse en rearmistice squad tra politic tecanda aleignes armistice squad asses ataise alla up desse lice sare was arrive de la consession de la première dispositions, des tempereur aut donc mur shiet de mettre Dresde dans un état reapectable de dé-On de vine dejà compens l'empereur va pesse les champs de la Saxe, en travers deux énormes mebers an resignantle lit de fleuge et en maitrisent le cours lettes de minert da vallée; ent lacived mise of established with any lactive surble and ast to Marris staip. Liampercur, appsi-Airs 588- Arux Anchera comme les sentinelles Anarodes de Dresde, Sur le Koenigstein, existe un indentiani in prenable. A ses niede se trouvella specifica de Pyrna celebre dans l'histoire. On se consenso de nonveir les ligres de l'ancien camp metranché. Quant mulilientien, en y trace des

representate l'on consine d'antillation; dont les prowelfart ashirible and the research and also also applicated popisioni jatkeatairous rentiuppeompnemiention; deritate against desirable and control of the derivative of the control of the co endornais tradiamais destilios electivistes desta topinale, consideral at absence als case in analytic pinese on penfectionnel ce débouchéi par des polites favirous de Dresde; cest sen la haciditatification - Cleat talmen position ple, bathilde quai l'ampaireach se ménaga en avant de Dresde, et il la juge d'autant. plus: faworable: que les communications, polivant avois lieu indifférémment sur l'une et lautes rive, no sauraient jamais être entrerement Compromises in which some is an experience in 1 radial करमण्डर पीतारोजाताच्यार त विशेषा वृक्षक अवस्थित र इ.स. १९४५ हे पुरस्ता तालक त्राच्या पुरस्त 311 Les Français, avec autant d'habilèté que de productis tudes, faisziout daurando préparatio, des difense un eles deux rives de l'Elbe. La qui les défilés de la Boblemie vienneut y déboucher. Cette ligne formidable s'étendait depuis Gieshuhel jusqu'h Stolpen , dont l'antique vitadelle , bitte sur la basalte, fut encore trenforcée pan doi nany saux any segment des fortifications stablish au bied du Lifenmein, étaient une point mésamportent alema le lights. Elles communiquaient per deux pente auen Konnigs. stein, Aui, est; situé en foce; elles étajent destinées à proteger un camp de 60,000 hommes, convnir en outre l'une et l'autre rive, et désendre les défilés qui commencent, à cet endrois. Une soute pratiquée pour l'artillerie à stravemolen mantagnes du buillinge de Molimetain difficilitait la communication avec le corps d'armés sie Listates

Herenssheelens eigheself eighes hat stages less sheelen eighes eigheself eighes hat set eighes eigheself eighes hat set eighes eigheself eighes eigheself eigheself eigheself eigheself eighes eigheself eighe

lant plus favorable que les communications. è de Sièles et Toutes ces fortications n'étairn, considéré de la communication de Les ouvrages sur la rive droite autour de la ville seuve souchaient à leur perfection. Le fort împérial, devantuler moste Migrate boate de Bantson 4 .. le plus fort et la phis maigad die ces suvrages ; stait muni d'un abuséau! blackhathsen à l'epieuve de la hombe. Sur la rive gauche, les phine étzienti placés pour d'autres travaux considérables projetém mittoth de lila vieille ville, A. Poliett, Assistant pagalout : der da : Wesserhe , petite: |rivière | qui | separe | lu | timille willeilder fankoutyp die Preddrinstrude q sem Test ik at prederigententrium arc jusqu'àrlicitanists. Omicemellelisit des podtrelevis devant les portes aptérieures de la ville! (Récit de œiques test passé à Dresde en 1845; par uniSaxon. tensia coculaire o tome sascoage x 4 pA ob quite an ispot 11-1Des paygane requis de toutes les parties de la Saxe venaiefitystkavailler (appreravaus de Dresdeit: On les navait régulitérements, let ils équitons relevés touts les quinze jours. the communication avec le corps d'ambregalq Lhish)

e object at a vernouto et una discolaración action de sina designado et a contrata de sina de Brende et la trione à l'airbout g'stit d'appoint sur thurstes quality and a state of the second state of the second se sy seem parally of the best of the seems. Stan less less less delin new desertates pour perfectioniner tes that p Editions she Wittenberg stude Tongano Magaza bookgullandiendiquiévari de la Prassérvadovente telui de l'année française. Le général Cemarrois les critiques arrivent msquientsvupgrobtes uis -milanboung zeitzukéjárudéjenüluzpapraca pinobdankurinurailles yet foh peut pen romanotaiteffe, filffe promptement de cette grande ville une place de gateure zespectable: L'empereur y leuroit le géaniral du giliacida no petron arcios sobritaire de chbinet, le coloniel de Ponthoau Dation et le ligne de communication avec la France s'appoir cur Erfort: /Cettle ville, qui, est l'entreptit principal de qua approvision semens, va devenir de plus en plus importante. Mais depuis l'ouverture de la campagne son môle est prévue des répara les dean citadelles qui convrent cette place que tiles tivité du édonel amy me taisse pérdre aucun qu en antre que sav. भ ्राज्य , कावार क्रम्भ pag 17 /

Ans Mayorin doubles check pour suivin de doubles portuențe bitutătenirilei lei projet chie Bémpel sly tenis plantivoir attair leli stéasement. Dans les questiors regineraus oprama deub des abum pilas singlifficate for Teal intimident ito Montae ha i phis holiogalla abenalqui i variste la Prasiduani barn strilmechiniques, se récries de la mus l'étésul et les critiques arrivent jusquièn l'emperente duis witten, si accessible polur balus les ghebilde: l'arli ura itroiserdich palt pach anchrotaire pe, film promptement de cette grande zuideensegriegende estement elementadores a continuida, postes postes sidella:Bohime; wa permettre altx alligs de tourmater les positions de datimbe finalezab, et de la niprandrpsh ravers. L'ampereur peut à siexposer maini de comparate de la France de Après ce adamin popular i interprim es la control de primero es la control de primero es la control de la con en plus usportante. Mais depuis l'ouverture de Al Brack's commo in the low parties of the state of the s signification distributed aparts of the participate resischiert die meiste nien für Hassent etc. his Etignit y a de tromperies au monde, et en notre métier plus qu'en autre qui soit! (Montluc, année 1544, pag. 17.) aha an'il me fallot un étrange caractère dans toutes ces dana men gombinaisona presque toujoura desapprouvées par tome can a antime a virosmatient! (V piple, Managiel de Sqipta Helène, par le comte de Les-Cases; tom (114 pag. 128)

phia prodent land paginent pien moines en cas de rupture que de rappelen en que nom actous par que los sorps de tarirés a de la land partirer en massa par la Saste met da la sur la Saste met de la la sur la Rhia . Abandonnant sans rotour aga sarpisone de l'Oden et de la Nistalen anattar de l'Elle et dissonant la porte des nontermisant de l'Elle et dissonant de l'entre pour imparte des nontermisant de les Danois, les Polonais, les Sanona et les Mant-Phalisps minital in porte des sanona et les Mant-Phalisps minital in poste des sanona et les Mant-Phalisps minital in poste des sanona et les Mant-Phalisps minital in poste des sanona et les Mant-Phalisps minital in les sanona et les mant les mant les mant les mant les minital et les partires en les minital et les minitals minitals de la completa de la completa

"Eb, bon Dien lam répondant l'amperour, " je ferais la paix avec tout confue wous me pro-» posez de secrifices pour mieux faire la guerre. » Quelle prindence est denc la vôtre i Dix ban tailles, perdues, pourmaient à peine pae réduire mà la potition ai evens vanler me phicer tout wdahozdini a ... Suns donte, s'empresse villd'a-» jouter, il me faut pas aventurer legerement » sa ligne d'opérations; je le sais; c'est la règle du » bon sens, et l'A B C du métier,.... Mais quand » de grands intérets se dénouent il est des mommens où l'on doit sacrifier à la victofre, et ne » pas craindre de brûler ses vaisséaux!!...Sidart » de la guerre n'était autre chose que l'art de he » rien compromettre, la gloire deviendrait la » proie des esprits médiocres. Cest un triomphe » complet qu'il nous faut !... La question n'est » plus dans l'abandon de solle ou telle progince; il

\* दृष्टिक कुत्र सक्ता वा आर्था स्थाप का अपने हिंदी है। विकास स्थाप कि कि स्थाप है। "Fulrative , or place Halles Textshaller on different. " Total eraspheticitis in ne reste trop en l'all wan were de Pallemagne? Nelais fe pas dans " unit position plus hashrden hur les champs de · butaillel the Multiber, This tering to the Wan w grand P Depulis Alt colo fasqu'à de jour, come les # pas que j'ai felts dans la carrière de sont que des " midicales de de genha; et en dela jui sulvi les » plus illustres exemples 1. Si l'ennemi entre » presed junicia de me deboliter par la Bolinie. n en parte que cisetticht dans! l'espérance de ma-1993 of Secretical Secretaria faire la guerre ada Elikak 27 lannibat 21 Clean & occupation this dir libera liguarithe entraine lingquei in maturine la thirit in icombitti prost'empire plu monde?... Et si Alexandre 1000 4to hattusur f. Indus ? si Annibal n'ent mas vaincu à Cannea? a César cut été desait dans les forêts des Gaules, sur le pro-monteire de Dyrrachium, ou dans les désilés de Pharsale? L'emperent revenult sur ces grandes pensées, et les a developped of Boints Timber, dans see house stiff in Hive du iginéral illujuiat :: (Mémoires de Naphléin; | par le bhlite

de Aparicolos is a anticolidades tento di principio de la Principio de la Principio de la Principio de la Republica de la Repu

Transage (1 Medicke Mar that the bold delicity)

\* minspirer une résolution contraire. Je ne serai pour la pour en l'aire les mouvemens retrogrades que loi submandais est pour loi submandais est pour vous me conseillez. Cela sufficial seul pour l'aire mont resolution contraire. Je ne serai pour l'aire, appuyé sur toutes les places de l'aire de la l'aire de l'aire de la l'aire de la l'aire de la l'aire de la l'aire de l'aire de la l'aire de l'aire de la l'aire de l'aire de la l'aire de l'aire de la l'aire de la l'aire de la l'aire de l'aire d \* If Elbe et sur Erfnit.

\*\*Songyal ob succernant et de la transmander of the process of the proof sur lequel pe veux manual et al.

\*\*In Dresde est le proof sur lequel pe veux manual et al.

\*\*In Dresde est le proof sur lequel pe veux manual et al.

\*\*In Dresde est le proof sur lequel pe veux manual et al.

\*\*In Dresde est le proof sur lequel pe veux manual et al.

\*\*In Dresde est le proof sur lequel et al.

\*\*In Dresde est le proof sur lequel et al.

\*\*In Dresde est le proof sur leguel et al.

\*\*In Dresde est le proof sur leguel et al.

\*\*In Dresde est le proof sur leguel et al.

\*\*In Dresde est le proof sur leguel et al.

\*\*In Dresde est le proof sur leguel et al.

\*\*In Dresde est le proof sur leguel et al.

\*\*In Dresde est le proof sur leguel et al.

\*\*In Dresde est le proof sur leguel et al.

\*\*In Dresde est le proof sur leguel et al.

\*\*In Dresde est le proof sur leguel et al.

\*\*In Dresde est le proof sur leguel et al.

\*\*In Dresde est le proof sur leguel et al.

\*\*In Dresde est le proof sur leguel et al.

\*\*In Dresde est le proof sur leguel et al.

\*\*In Dresde est le proof sur leguel et al.

\*\*In Dresde est le proof sur leguel et al.

\*\*In Dresde est le proof sur leguel et al.

\*\*In Dresde est le proof sur leguel et al.

\*\*In Dresde est le proof sur leguel et al.

\*\*In Dresde est le proof sur leguel et al.

\*\*In Dresde est le proof sur leguel et al.

\*\*In Dresde est leguel et al.

\*\*In Dresde es » que sur les point où je ne serai pas, mes lieuten nans sachent m'attendre sans rien commettre » au hasard neuti Les alliés pourront-ils consermyer long-temps de l'ensemble dans des operaor de la Sive deudlit Lord that street, 1. do a delection des prince et l'Espagne allait franchir les Pyrénées ... Mais j'ai valuta et l'Espagne allait franchir les Pyrénées ... Mais j'ai valuta risi en flip estenul la ..., ed. I est enfanag ai rus rin En 1800, au moment où javais à lutter contre le 192

comte de Las-Cases; tom. 111, pag: 128 ef suivipieraté

pendamment des fortes garnisons de Mayence,

"" pendamment des fortes garnisons de Mayence,
"" pendamment des fortes garnisons de Mayence,
"" pendamment des fortes garnisons de Mayence,
"" pendamment des fortes garnisons de Mayence,
"" pendamment des fortes garnisons de Mayence,
"" pendamment des fortes garnisons de Mayence,
"" pendamment des fortes garnisons de Mayence,
"" pendamment des fortes garnisons de Mayence,
"" pendamment des fortes garnisons de Mayence,
"" pendamment des fortes garnisons de Mayence,
"" pendamment des fortes garnisons de Mayence,
"" pendamment des fortes garnisons de Mayence,
"" pendamment des fortes garnisons de Mayence,
"" pendamment des fortes garnisons de Mayence,
"" pendamment des fortes garnisons de Mayence,
"" pendamment des fortes garnisons de Mayence,
"" pendamment des fortes garnisons de Mayence,
"" pendamment des fortes garnisons de Mayence,
"" pendamment des fortes garnisons de l'en pendamment des des goules de l'en pendamment de l'en pendamment des de l'en pendamment de l'en pendam a ger ser les point ou je no cerci pas , mes liente-

Napoleon devait rester à Dresde alless long temps qu'il le podvart.... Toutes les valsons militaires et politiques ser Allthist lengt pour l'orgager à se sopmont pour la tigue de l'Elbe.... L'abandon de Dresde et de la Saxe décidait de la défection des princes, de la confédération du Rhin; et donnait la faculté à toutes les forces alliées de se réu-nir sur la gauche de l'Elbe; résultat funeste qui ne laisrestant auc l'Elle, il tenait un point central qui coupait les communications directes des différentes armées des allies, et hui donnait les moyens de tirer parti de leurs liste, et hui donnait les moyens de tirer parti de leurs les moyens de tirer parti de leurs les moyens de tirer parti de leurs leurs les moyens de tirer parti de leurs leurs les moyens de tirer parti de leurs leu comte de Las Cases; tout 11 (10 .ged 35 B 1437bparelA

n mais la guerre, arrivant à Mayenco avec tous n ses débordements, y apparterait des malheurs n bien plus sérieux.

» bien plus sérieux.

» Il faut pardonner aux Saxons leurs manurais

» raisonnemens contre les plans qui panwent

» prolonger la guerre sur leur territoine Mais

» quoi qu'en puissent dire ceux des notres qui se

» font leurs échos, c'est dans les plaines de la

» Saxe que le sont de l'Allemagne doit se idécider.

» Je vous le répéte; la position que jeuveux

» prendre moffre des chances telles que den
» nemi, vainqueur dans dix batailles, piournalt

» à peine me ramener sur le Rhin h fandis

» du une seule bataille gagnée nous reportant

» sur les capitales de l'eppemi, et délivrant nos

» garnisons de l'Oder et de la Vistule, forcerait

» les alliés à la paix.

» Au surplus j'si tout calculé, le sort fera le » reste; quelque bonnes que soient mes rai-» sons, je sais bien qu'on ne me jugera que d'a-» près les événemens. Il faut s'y sommettre, » puisque c'est la loi rigoureuse de l'histoire ? »

Il a fallu la bataille de la Katzbach, cellu de Grosbecren, les deux batailles de Dresde, cellu de Carim, celle de Juterborgh, celles de Vachan, Probataydan de Leipsick, et enfin celle de Hanau.

<sup>...</sup> a. Il y a deux espèces de plans de campagne, les belieux les mauvais. Quelquefois les bons échonent par des cir-

ollemberen vele tollen and ensuite du core du gindlad Progular, goile en soilffaht! " Allons . messieurs du génie, mettez-vous à la besogne, aremuez de la terre, abattez les arbres; faites-» mondes fosses, des palissades, et que votre art » séconde l'activité de nos marches, en multipliant sous aus pas les moyens de résistance et dattequed, we some less sond as and land Appline Velapereur lie tell fait contraitre son intentionu quil va lui même sur le terrain examinen pemplecement des travaux et stimuler l'activité des ouvriers. La jetée des ponts, le trace des routes, la construction des redoutes et l'assiste des crispe sont désormais le but semagal sugar on the cres ale see promettades 2. 1 . 1 11 de arcontrag. tree to bestule torogen

constances fortuites, quelquesois les mauvais réussissent per un saprica de la sertube. (Mémoires de Napoléon, écrits par le camte de Montholon, à Sainte-Hélène; tome 11, pag. 191.)

 s stictured subdividuals aparining absoluted appropriate of successive substitutions of substitutions of substitutions of substitutions of substitutions of substitutions of substitutions.

Dresde, il cu parcourait tous les rayons sur toutes les grandes parties, author, author, author, celégifé et grandes parties de dingite au partie de commença, par la grande partie qui tennésit soullabilisse que et visits les environnes qui tennésit soullabilisse que et visits les environnes que partie de contra les environs de la contra de la visit de les environnes de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra del contra de la contra de la cont

Les autres excurpients de l'empersonn divigéet avenume : certaine, régularitées, s'étendajent, aug, le pive éducité à de ; l'Elbe : tantôt en remontant, ce fleuve dans le psystmostneux dui est entre la goute da Bruttan est l'Elbe austors est Stolpen, et Hohenstein, tautit du otté de Redeberg et de ... Konigabruck, jantot vera Meissen et Themedt. Cet beurmet ... se faisaient, prdingirement appar midinoschapus que pesti. sonne sit, vers quel point elles étaient dicigies e si see n 'est le grand seuger, qui avait aoin des ableis mearonessonne ne pouvait connaître, d'avance les projets identispeleon, le moment de son départ , etc. Il. partituen jour de son jardin à cinq heures et demie pour Kunigshouchis à trois lienes de Dresde ; il descendit de maistre an delle : de cette petite ville , s'orienta , d'appès le certe d's'informe. de quelques routes, fit tourner sa noiture lan de des bestresil était de retour dans son palais. Pour se former assaudéb de sa promptitude, il suffit de sevoir qui en quetas hance. de temps il allait à Meissen, et en Reprenais après avoires employé une partie de ce temps, à faire ses observations. Le but de ses voyages était, compae nous l'avons dit, de connaître autant que possible toutes les localités. Mais aouvent il prenait des informations sur d'autres objets qui ..... 1 to 1

Decedo, il ca parcourait unus les rayons sur toutes les arabba gampan saggi ank abas seeb elaging miggin albura ciferité et lect le octivité de la fille de la constitue de la supposition of the party of the l'Elbe gelait, et à quolle epoque ems Bubline prues man la printe de tonium more Scinginilpacuseraque de contracte de pays, et son op**ifilmiss** be warie develous titles, sursout torsqu'il etait a chomistan boundenchas un infuter de Justaité de passer! lesenthis poll bite at the less that the first the first the production of 1884. Christopeter danie darcine darcine de la charge de constant K. un inches in the contract of the contract of the contract of sellendendendendendenden ander, bergereiten ingeneden gestelle se cayer plea minited fallations couldnet my poletille at? Le duc de Vicesperdenit and hathement is thevel avec l'aide de camp de samilien Dittis san glandes eburnber n'ha tiennog on annes turmed. Manustane de cos sourses; the me une tramour of anost the de son dinner og ng helf stack the monteur filmige entre pose padlak mar deilpen o Richarden ; Labenstein grind grund de griff pet sur liver de mainte de paint de partier de la constant de la constan dender ander milete to des . Beinaberes etait tables a piedibianatersurallarabyo kuititi en vaiture, etc. ( de temps il allait à M. sen, et ep. 724 cond que parque proposent emplayé une partie de en tempa à faire ses observations Le lint deser voyages ctait, compre nous l'arena dit, de connaître autant que possible toutes les localités. Mais souvent il prenajt des informations sur d'autres objets qui TOWN II. 2º. Kili.

control of the state of the sta

32.M4 ne Mayrennich, croin devoir apporter himeme la métonse du cabinet autrichien aux questions pressentes que M. de Bassano a faites par ses notes du 45 juin. dungeall ou dointe Les deux ministres entrent aussitot, en communication, et c'est d'abord des restrictions à introduire dans l'alliance qu'on s'occupe 11M. ide Metternich répète encore la phrase favorite de son cabinet; «Qu'il estiloin de regarder l'allique » de l'Autriche et de la Françe comme ipconcifiqu » ble aver la médiation. » Cependant il fait mtendre que des réserves partielles pourraient, p'âtre pas suffisantes, que la puissance médiatrice, ne saurait être dans une trop grande indépendance, et il arrive à demander qu'on mette l'Autriche entièrement à l'aise en comprenant dans la réserve le traité d'alliance tout entier. « De cette » façon, dit-il, l'alliance ne sera pas rompue, mais » seulement suspendue . »

Il était difficile de se prêter à de pareilles subtilités. « On ne, doit ; dit l'empereur à M. de » Bassano, considérer ces propositions que » comme une renonciation à l'alliance, et c'est » ainsi que je l'entends. Répondez à Metternich » que nous ne voulons pas rendre notre alliance » onéreuse à nos amis, et qu'en conséquence » je ne fais aucune difficulté de renoncer au » traité. »

"Exiliance ainsivéechirée des le début, on plase au second point én litige; qui est l'acte relatif à la férme que prédat la médiation. M. de Metternich ne dissimule pas que la plétention de su cour est de se plater énre les négociateurs de mantéra foils de comintmiquent entre eux que par son auternédiaire. Mais, ici la plus vive opposition étate. Le ministre français persisté dans ce qu'il a déclaré plus d'une fois à M. de Bubbas. Empereur veut négocier la paix tout simplement sentes qu'il se voient, se rémissent et puissent serve et plus d'internédiairés qu'il se voient, se rémissent et puissent serve et plus d'internédiairés qu'il se voient, se rémissent et puissent serve et plus d'internédiairés qu'il se voient, se rémissent et puissent serve et puis et et puis et l'étate distinée que soit cette discussion, Mide minitate d'auteur au cour l'étateur des courses et puis au cour l'étateur des courses et puis des plants de le plants de la plant de la pla

Notes de M. de Metternich. Voyez les pièces historiques, au supplément.

Melsernich estupensch fadgedespenn des affaires pitte striguses entoure . Portous d'inperiettes pariculière de mon salit datten manuel de de la cometa le de la cometa del cometa de la cometa del la cometa de la cometa de la cometa de la cometa del la cometa d Tempereur Napoléup , dans une andictes sonfidentielle qui seiprolonge pendant imparpartit de ... que les deux traites de Reiche banquoj st w Voos voile dainy Metternich beit Mapalion, n en le voyanti Soyez le hienvenu ; mais sei stous » voules: la paix 4: pourquoi menisti dand dellous » arons dejà perdu un mois de votre midistion » devient presque hostile à force d'âtre juggive. » Il paraît qu'il ne vous convient plus de garan-» tir l'intégrité de l'empire français: ellabjen, » soit; male poturquoi ne pas ma l'aspir sigglaré " plus tôt? que ne me le faisies rique dire franche » ment à mon arrivée de Russie par Buhne qu » plus récemment par Schwartzenberg ?.. Peut-» être aurais-je été à tomps de modifiermes plans; » peut-être même ne serais-je pas rentré en e campagne. .... » En me laissant m'énuiser par de nouveaux » efforts, vous comptiez sans douge sur des évé-» nemens moins rapides.... Ces efforts hardis, » la victoire les a couronnés. Je gagne deux ba\_

» tailles i mes ennemis affaiblis sont an mo-

r ment de revenir de leurs illusions; soudain » vous vous glissez au milieu de nous ; vous ve-

» nez me parler, d'armistice, et de médiation,

rivite leth parigatalianden four dem browille... " Game ! teleper faim core! infler vonition; la paix entre wies allies et mos soult lifteraujour floridituit ino Quela but été jeréfa à présique les mésultats # **केंद्र क्रिक्क त्यांकरांवको वि**च्यां स्टान क्रिकावां कर्मा होता होता है। जिल्लाहरू » que les deux traités de Reichenbach, que uoPhoneiste dient d'allenie de la Prosse et de Win Reside & "On quirle laussi Allum /traite . avec vollace breitiense qui seance unquis vocis lavez. M. de -wishelismoste vise lieuw Mettebhithi, at moun, dewww.etresinheem.chiforine.upor alcon againd.« - ILLE STRINGER STRING TO THE LEGIS OF THE STRING THE STRING #10 sites de mediateur y elfe n'est plusi de mon Foote 2016 h'est plus impuntaden elle est annewater printed the with white declared printed it. vic-"w some les Lauren vons à arrêtés poin me voyant Weliconsoliuss peint redonables vous avez win a we beside design oner west forces, et a poul-etre meme ne serais-je pas rentré en

MANUSCRIT

sad 3] - siob an iom to 'soubnote issue anoit and menera faire les mouvemens rétrogrades que loi orbinardités du les mouvemens rétrogrades que loi orbinardités du les mouvemens rétrogrades que loi orbinardités du loi de lo » suivre; et pour moi quelques marches suffi-» suivre; et pour moi quelques marches suffi-» sent pour me porter partout ou ma presence ; oldiscol de la ministration de la presence » et mes réserves seront nécessaires. Mais u fait » que sur les point où je ne serai pas, mes lieuten nans sachent m'attendre sans rien commettre man hasard nealin Les alliés pourront-ils consermyer long-temps de l'ensemble dans des ppéra-Laboration do Inc. to et de la Sore decidut de la defection des princes de la souirdement du Rhinet l'Espagne allait franchir les Pyrenees ... Mais j'ai vaintia nir sur la gauche de i k.be., . c. at funeste 46ff de lais

vaincu à Wagram! (Mémorial de Sainte-Hellene), par le comte de Las-Cases; tom. 111, pag: 128 'ef suiv. ] IEANI &

Rapoleon devait rester à Dresde alussi long-temps qu'il le pouvait.... Toutes les valsons militaires et politiques le pouvait.... Toutes les valsons militaires et politiques le pouvait.... Toutes les valsons militaires et politiques de l'Elbe... L'abandon de Dresde et de la Saxe décidait de la défection des princes, de la confédération du Rhim; et donnait la faculté à toutes les forces alliées de se réunité la faculté à toutes les forces alliées de se réunité la faculté à toutes les forces alliées de se réunité la gauche de l'Elbe; résultat funeste qui ne la serie de la contraire en reste de la contraire en rester de la contraire en rester de la contraire de l'elle et le communications directes des différentes aurages des alliées et le la contrait de leurs des la contrait de leurs des la contrait de leurs des la contrait de leurs de le leurs de leurs de leurs de le leurs de leurs de leurs de le leurs de leur

» l'empereur en l'interrompante et venons para » qui sait mieux rompre que piet, la rous, sa » offert l'illyrie pour resten heutre : icela igours », convient il? Mon armée est hien suffisante pourt » gynener les Busses et les Prussieus à la prisont. », et, votre neuthalité est tout en que le demande.» » - « Ah ! sire,, reprend vivement M, de Metter » nich pourquoi votre majesté resterait elle » seule dans cette lutte? pourquoi ne doubles et-», elle, par ses, forces à Vous le privrez, stre per », if me tient, qu'à vous de disposer emièrement » des môtres. Qui, les choses em sont au paint i. sastine u status del suornadi en sino and » faut que nous soyons pour voits ou cohire DAYOHA LA SAMORETA AGESTA OF SALES SAME ch en mats, le tup de le conversation séchit; l'empereur conduit M, de Metternigh dens le cubinet des carres. Après un assez long intervalle, la voix de l'empereur s'élève de nouvesa de Quoi! » pon sculement l'Illyrie, mais la moitié de » l'Italia et la retour du pape à Rome! et la Po-» logne, et l'ahandon de l'Espagnel, et la Hol-» lande , et la confédération du Rhin, et : la » Suisse! .... Voilà donc ce que vous appelen has-» prit de modération qui vous anims à Nonsone » pensaz qu'à profiter de toutes les chauces. » Yous n'êtes occupé qu'à transporter votne :ai· hatter d'un' califor a ratter, potit sue rougoules · the come ourse, tour les d'azangen, l'échons, prines me partel de ibure despoce poderes distribus les " this mile periods ! At Tan odong Volidez Tha" real straiste veil ha ronogneoita straie vehe "Hillorwege," ha Prosse Veneral Saze! 120" TAL-" , Here yere to notivite et la Beighte Entan े भीरती कि भूतर तस्वर पृष्ठ तेस तेस क्षेत्र कि के अर्थ के अर phie was quant demendrement de l'empire · Handand ou Kalabart Kontroluga de genfeuf 184 --"Treprise, Transmiche verdit qu'il lut suffit de se शक्तिकंति प्रश्निति हे हे हिल्ले विदेश हिल्ले के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त splutterfalse routibes devant vulls less semparts. de Dinenkar, de Custrin', de Chogadii de Mag-" richouse, de Wesel, de Mayenee; Thatels, d'Alexandrie, de Mantoue, de toutes les plutes » le plus foresous Teurope y dont je will per so-" telicited olek qu'il force de victoires fizirmot? » docte tryongel politique, it me faudrate evau · me Horope dent Joceupe encore la indiffé; » taménermes légions la crosse en l'air derrière » leRhin, les Alpes et les Pyrénées, et ; souscri-" wit à un traité qui ne serait qu'une vaste caplitalation; me hivrer comme un sot a tiles sanculs, et mien remettre pour un archir · doment à les générosité de cens-là même dont » je sme i augobrevinni i di vaniquent i ii p He e est o quanti meso til rapentik Astrent Excore in 12 Tooli-

» ches de la Vistule et sur les rives de l'Oder! » quand mon armée triomphante est aux portes » de Berlin et de Breslau, quand de ma per-» somme je suis ini à la tête de trois cent mille » hommes, que l'Autriche, sans coup férir, sans » même tirer l'épée, se flatte de me faire sousofire » à de telles conditions!... Sans tirer l'épée; » cette prétention est un outrage. Et c'est mon » beau-père qui accueille un tel projet! c'est lui » qui vous envoie dans quelle attitude veutil » donc me placer en présence du peuple fran-» gais? Il s'abuse étrangement s'il croit qu'un n trône mutilé puisse être en France un refuge » pour sa fille etson petit fils !... Ah! Metter » nich, combien l'Angleteure vous a-t-elle donné » pour me faire la guerre?.... ... A ces mots, qu'il n'est plus possible de retenir, Made Matternich a chapge de couleur ; un profond silence succede et l'on continue de marcher à grands pas. Le chapeau de l'empereur est tombé à terre; on passe et repasse plu-

L'auteur du Manuscrit de Sainte-Helène a bien rencontré cette fois, dans son ingénieuse fiction, lorsqu'il fait parler l'empereur en ces termes : « Les conditions que l'An-» triche me propose paraîtront supportables à bien des » gens qui, à ma place, s'en contenteraient... Je suis donc » bien déchu dans l'opinion, puisque, après trois victoires,

sieums fois devente Dans toute autre situation, Mirde Metternich se serait empressé de le relever inn. l'empereur le ramasse lui-même. 🖡 ilDe part et d'autre on est quelque temps à se ramettre-language were to be march in march 11 Manoléon, neprenant la conversation avec plus de, sang froid, déclare qu'il ne désement pas ennore de la paix, si l'Autriche yeut écouter enfin nes, véritables, in térêts. Il insiste pour qu'on réunisse le congrès ; et demande formellement que, dana la cas où les hostilités recommenceraient., la, négociation n'en goit pas pour gela interrompue alin que cette porte du moins reste toujours ouverte à la réconciliation des peuples, En congédiant M. de Metternich , l'empereur a soin de

<sup>&</sup>quot;" pout pas me demander d'abandonner des états que l'on ne l'pout pas même menteur encore.... Di je consentats à l'apprentation selle paix, l'empire déchoinsis engerd plus suvits qu'il ne s'est élevé. On peut s'arrêtar quand, on monte, jamais quand on descend.... Au pis-aller, il me reste à obtenir la gloire des revers, etc. "

La France se flattait que ses plénipotentiaires, mis en présence de ceux de la Russie et de la Prusse, parviendraient à s'entendre, et, même sous la médiation de l'Autriche, échapperaient aux embarras que cette puissance apportait par ses prétentions particulières et ses insinuations. (Observations du duc de Bassano sur la déclaration de l'Autriche,)

nde Eliq Tes'n shipliff shinolesse est sup spilithit

inpres ce grand debat, M. de Metternich achieve ses negociations avec M. de Basand. II' he fait plus difficulté sur rien. Le congrès doit se reinfirle d'utilét au plus tand. La ville de Plaque en sullatituée un ségour de Chechan que l'Autilitée un ségour de Chechan que l'Autilitée un ségour de Chechan que l'Autilitée un semble accorder que congrès. M. de Metternich semble accorder que se médiateur ne sera pas la trire, hists conciliateur production de congrès de la la completation de la médiateur ne sera pas la la littre, hists conciliateur de sera pas la littre produité l'armissible jusqu'au to août. . . Enfin il est facile sur toûtes les formés prés evidéminent un homme qu'i à pris son parti !

If quitte Dresde le 30 juin, après avoir signé

la convention suivante:

\*S. M. l'empereur des Français, roi d'Itale, etc., et S. M. l'empereur d'Autriche, etc.,

l'adimés d'un égal desir de parvenir au rétablissement de la paix, et ayant à cet éffet, sadité
l'majesté l'empereur d'Autriche, offert sa médiation pour la paix générale, et, à son défaut,
pour la paix continentale; et S. M. l'empereur
les Français ayant manifesté l'intention d'accepter ladité médiation, ont juge à propos de
constater laure offre et ladité acceptation par
une convention; en conséquence, leurs diune convention; en conséquence, leurs di-

ententiaines reapointis. Madempereuri des Fran-» cais, M. Hugues-Bernard, comte Maret aduade n, Rassang, etg.; et S. M. l'empereur d'Autriche, M. le comts Clément Wenceslas de Metternich 32 Winnelphing Ochrenhausen ... chenation de da Bu Toispud'Or, etcim son ministre des affaires n, strangeres, lesquels, après avoir échangé leurs Alpheins-pouvoirs, respectits, sont convenue des But is now side of the second of the second - airi Art, 15 A. l'empereur d'Autriche offre sa 3 médiation pour la paix générale ou continena to ii et la ile sur tottes μલવા તા ૧૦ તની, . . Artum S. M. l'empereur des Français accepte

Art. 3. Les plénipotentiaires français, russes » et prussiens se réuniront, avant le 5 juillet,

adans la ville de Prague.

Art. 4. Vu. l'insuffisance du temps qui reste

à courir jusqu'au 20 juillet, terme fixé pour

l'expiration de l'armistice par la convention si
siles principales de l'armistice par la convention si
des Français s'engage à ne pas dénoncer ledit

armistice avant le 10 août, et S. M. l'empereur

d'Antriche se réserve de faire agréer le même

d'Antriche se réserve de faire agréer le même

a engagement à la Russie et à la Prusse.

Art. 5. La présente convention ne sera pas

rendue publique.

le les ratifications en se-

m Elle sera ratifiée, et les ratifications en se-oqualq samulation, et les ratifications en se-

» ront échangées à Dresde dans le terme de qua-» tre jours.

- Fait et signé à Dreade, la 30 juin 1813.
  - » Signé, le duc de Bassano.
- OT COUNTY -- THE HEAT CONTYNIANCE
  - » Signé le comte priMetternich. »

so to decline that the amount of tells date. and sing on part of the . mod talic quite i. . Seminary Thanks come a district and a h பார் பார் விருந்தி 🦀 🗀 Inch a woman on the state of the line it was been a horse period englangeng والمرابع المرابع المؤولا والمرابع Corrected alphabaticanon I a suggest of the comment of the survey of the control of the state of the the regard of the contract our objects of rome and established over a ray of or from to be assuming to be pro-defined in the same of the exposure of the same to the book of the enter without garages a tradamental mass

font echang, es a Dresdo dans le terme de que

## CHAPITRE UV. " ...

CONTINUATION DE L'ARMISTICE. — EMPLOI DU L'ARMISTICE. — EMPLOI DU L'ARMISTICE. — EMPLOI DE L'ARMISTICE. — EMPLOI DE L'ARMISTICE. — EMPLOI DE L'ARMISTICE L'ARMISTI

Nous avons encore six semaines à rester dans cet état incertain qui dure déjà depuis plus d'un mois. L'inaction est difficile à supporter pour des Français; aussi l'impatience et l'ennui commencent-ils à se peindre sur toutes les figures.

Quant à l'emperent, il continue d'employer son temps à ses travaux ordinaires, et, pour lui seul peut-être, les heures de l'armistice ne sont pas plus lentes que celles qui l'ont précédé. Il reçoit chaque jour l'estafette de Paris, qui fait le trajet en moins de cent heures; il y trouve régulièrement une lettre de l'impératrice, une dépêche de l'archi-chancelier Cambacérès, le rapport de la police, écrit tout entier de la main du ministre, le rapport du gouverneur de Paris, l'état de situation des troupes de la garnison et des dépôts de la garde impériale, le bulletin de la préfecture de police, l'extrait journa-

lier de la correspondance reçue par le ministre de la guerre, le bordereau des troupes en marche, le bulletin de la sortie et de l'entrée des ports de mer, le bulletin de la bourse de Paris, celui de la bourse d'Amsterdam, et la situation journalière de la caisse d'amortissement.

L'estafette apporte encore tout ce qui est parvenu à la poste pour être adressé à l'empereur, même les lettres des plus simples particuliers.

Napoléon y trouve aussi le délassement d'une corespondance politique et littéraire que plusieurs hommes distingués entretiennent directement avec lui sous le secret et dans la plus grande liberté; son bibliothécaire lui envoie toutes les nouveautés qui s'impriment.

Napoléon reçoit par cette voie rapide nonseulement les lettres de Paris, mais celles qui lui sont adressées de tous les points de l'empire. Le prince archi-trésorier (Lebrun) lui écrit tous les jours d'Amsterdam, où il exerce une haute magistrature. Le prince Borghèse, qui réside à Turin sous le titre de gouverneur des départemens au-delà des Alpes, lui envoie également tous les jours un rapport et le bulletin du passage des Alpes.

Des lettres de Milan, Munich, de Wurtzbourg, de Stuttgard, de Strasbourg, de Mayence, de Wesel, d'Erfurt et de Hambourg par-

DE MIL HUIT CENT TREIZE william al recomment a result of the mailist mailist and a series of the e tion support in disting and of passedit chaque post an hinh, son pour entes en France, son pour entrer en Allemagne." ce moved l'empereur connaît dans les moindres denis tela communicaemeladir sous kegir, tri, gand a skang ryferet. cest le court oie le pins simple de tous les fap with the density strainter the stores de vivie officiellen mission, troupes en marches, gelus meme, rien ne lui conappe ; il suit de l'œil tout de qui circule entre la France et son c

entes arii Dans l'espace occupé par les cantonnemens de l'armee, les officiers d'ordonnance viennent, revieudent et se succedent sans cesse; ils ં મુખ્યાન તેર દિલ્લામું

<sup>1. 711.</sup> A sette époque l'empereur était représenté au man A Francfort, par le comte Hédouville, frère du général s A Munich, par le comte Mercy d'Argenteau; A Stuttgard ; par le baron de Latour-Maubourg; A'Gasel, par le baron Reinhard; A Galainalus suparule mounte de Nicolal y Coli Colol 10 10 10 11 A Darmstadt, par M. de Vandeul; 54 L. 2 L. 036227 American Ame A Wermar, par le baron de Saint Ajgnapioi, gannel

A Copenhague, par le baron Aloguer; 1.22 // A Deliau, par l'auditeur Rumigny.

gent de tous côtés: jamais leur activité n'a été si utile à l'empereur. Il s'en sert pour ne laisser aucun moment de repos aux chefs de service. Les travaux du génie, l'armement des places, les parcs d'artillerie, les ouvriers des arsenaux, sont à chaque instant visités par eult sur les points les plus éloignés; ils sont dans tous les lieux où de nouvelles troupes s'organisent; partout où des ordres importans viennent d'arriver de l'état major général, on les voit qui se présentent pour en suivre l'exécution.

Entre Magdebourg et Hambourg doit s'élever une nouvelle place de guerre. Verben, situé un peu plus bas que Havelberg, domine l'embouchure de la Havel dans l'Elbe: c'est là que l'empereur veut asseoir sa forteresse. Le capitaine Lamezan est chargé d'en presser les travaux; il lèvera tous les obstacles et reviendra dire quel jour cette place pourra recevoir du canon.

Le capitaine Caraman est envoyé du côté de Hambourg. Bientôt après le capitaine Laplace lui succède. Le grand dépôt de cavalerie, qui est à Brunswick, est inopinément visité par le capitaine Lauriston, qui revient ensuite par Leipsick à travers les cantonnemens du duc de Padoue. Le capitaine Bérenger court jusqu'à Erfurt pour surveiller notre grande route de communication. Au Nord, les quartiers de l'armée, depuis

Luckau juqu'au fond de la Lusace, sont parcourus par le capitaine Pretet. Le capitaine Atthalin est en reconnaissance sur les frontières de la Boheme. Lauriston, à peine revenu de Brunswick, est envoyé sur un autre point de cette frontière, et le capitaine Paillhou reçoit une mission semblable du côté d'Égra. Chaque jour ces braves jeunes gens écrivent à l'empereur ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont vu. Le premier officier d'ordonnance Gourgaud est l'intermédiaire habituel de leur correspondance; quand ils reviennent à Dresde, leurs poches sont pleines d'états de situation, de comptes rendus, de croquis douvrages et de plans; le compas, le crayon et la plume leur sont familiers comme l'épée, et par eux l'empereur se trouve à la fois présent dans vingt endroits différens.

Ce qui occupe une grande partie de l'attention de l'empereur, c'est la communication continuelle qui existe entre les dépôts des régimens et leurs bataillons de guerre. Si cette foule d'hommes allant et venant était abandonnée à elle-même dans l'espace immense qui sépare l'armée de ses dépôts, elle y serait bientôt errante, vagabonde et pillarde. Pour prévenir un tel mal, l'empereur a créé un système d'organisation temporaire qui prête aux troupes en marche la force et l'ordre d'une organisation définitive.

Tout conscrit, des qu'il est habillé et armé, est considéré au dépôt comme disponible; et du moment que chaque dépôt peut compter cent conscrits, une compagnie de marche est formée; elle se met en route sous la conduite d'un capitaine. Les soldats perfectionnent leur instruction en marchant.

Chaque compagnie est dirigée de manière à rencontrer sur la première partie de sa route les autres compagnies qui vont rejoindre la même division d'armée. Dès que ces compagnies sont réunies, on en forme un bataillon de marche.

Les bataillons destinés au même corps d'armée se rejoignent à leur tour pour former un régiment de marche.

Quant aux compagnies et aux bataillons de marche qui n'ont pas de bataillons de guerre à rejoindre à l'armée, ils forment un autre système d'organisation: ce sont des régimens provisoires.

Avant de quitter la France pour s'avancer sur les terres étrangères, ces troupes sont rassemblées en colonnes de marche: c'est le doyen de l'armée française, le maréchal Kellermann, duc de Valmy, qui préside à leur départ.

En route, ces troupes, distribuées par échelons, se prêtent mutuellement une grande force. Elles marchent avec de l'artillerie; des généraux sont à leur tête, et, pendant tout le trajet, les peuples les considèrent comme des brigades ou des divisions nouvelles dont l'organisation de l'armée française va s'accroître. Le service des étapes et des distributions est plus régulier. Les nouveaux soldats s'habituent en marchant au frein de la discipline, et les pays qu'ils traversent trouvent une protection dans ces mêmes passages qui pourraient les dévaster.

Lorsque les colonnes de marche sont parvenues à Dresde, elles se séparent, et chaque régiment prend sa direction vers le corps d'armée qu'il doit rejoindre. Arrivé à sa destination, le régiment de marche est dissous. Les bataillons se distribuent alors entre les divisions de l'armée, et les compagnies rejoignent ensuite les régimens qu'elles ont à recruter.

L'empereur tient seul le fil de tous ces mouvemens; il sait, jour par jour, ce qu'il a de troupes sur chaque route, ce qui arrive dans chaque lieu d'étape, d'où ces troupes viennent, où elles vont, quelle est leur composition, ce qu'elles escortent, ce qui les suit, ce qui les précède; et toujours, suivant l'événement, il est en mesure de presser, d'arrêter ou de détourner leur marche. Toujours il sait mieux que ses généraux euxmêmes les renforts qui leur arrivent et les époques où ils les recevront.

On suit la même méthode pour renvoyer sur

les derrières ou dans les places de dépôt ce qui peut embarrasser l'armée active. Des détachemens de marche, composés de convalescens et d'invalides, commandés par des officiers excédant le complet des cadres, ramènent en France ce qui doit y rentrer.

Sous la protection de ces colonnes montantes et descendantes, l'artillerie fait arriver ses munitions, augmente ses batteries, complète ses parcs '; l'administration militaire met en route ses nombreux convois, et couvre l'Elbe de bateaux qui distribuent nos blessés dans les beaux villages des deux rives, et remontent ensuite vers Dresde chargés d'approvisionnemens 3.

<sup>&#</sup>x27;A l'ouverture de la campagne, on ne comptait guère que trois cent cinquante pièces de canon; la jeune garde avait cinquante pièces, dont deux batteries de douze. Cette artillerie de la garde opérait toujours en masse, et frappait des coups heureux. Pendant l'armistice l'artillerie s'augmenta, et à la reprise des hostilités, on comptait sur la ligne française, depuis Hambourg jusqu'à la Bolième, plus de treize cents pièces de canon. (Voir l'ouvrage du major saxon Odeleben, témoin oculaire; tom. 1, pag. 23.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Des transports considérables d'approvisionnement arrivaient de l'étranger à Dresde, et l'on voyait continuellement venir, même de France, des convois de farine, de biscuit et de riz. (*Ibid.*, tom. 11, pag. 143.)

L'empereur avait consié la partie administrative de l'armée au comte Daru, qui réunissait aux fonctions de mi-

Tel est le méranisme des golonnes de marche dont le mouvement réparateur et continuel peut être justement comparé à celui, de, la séve qui circule entre la racine et les rameaux les plus éloignés.

Dans ces détails on netrouse l'empereur aussi actif, aussi prévoyant, que dens les plus grandes affaires du cabinet. Sa présence en milieu de ce flux et reflux d'hopunes armés, ne contribus pes peu à préserver la Saxe de la peste, de la fappine et du chaos

Pour tous les travaux qui se pour suivent il faut de l'argent. Cette terrible guerre a soif de millions. Les recettes ne peuvent pas aller aussi vite

nistre secrétaire d'état celles d'intendant supérieur de l'armée. Le bureau militaire de M. le comte Daru était dirigé par l'auditeur Pastoret; quant au mouvement des troupes, ce travail était suivi par le lieutenant-colonel Salamon, l'un des secrétaires les plus distingués du prince de Neuschâtel.

D'après les états publiés par l'autorité saxonne, et le nombre de logemens distribués à Dresde pendant les six mois qui se sont écoulés du 8 mai au 15 novembre 1813, nn passage de plus de six millions d'étrangers s'est effectué par cette ville. En évaluant l'armée à trois cent mille nommes, c'est vingt fois le même homme en six mois; ou le même homme pendant vingt jours.

Ge passage répandait une pluie d'or à Dresde; jamais le commerce des cartes géographiques n'a été si considérable.

que les dépenses, et les coffres du trésor public se vident; mais l'empereur est le premier caissier de son armée, aussi-bien qu'il en est le premier intendant. L'argent arrive partout où il est nécessaire. Napoléon a envoyé à Paris les clefs de ses caves du pavillon Marsan, où sont les caisses du domaine extraordinaire. Cette réserve, provenant des tributs imposés par nos victoires d'Austerlitz, d'Iéna et de Wagram, devient le nerf de notre défense aux jours moins heureux. Après la valeur de nos soldats, c'est notre plus puissante resseurce; et tandis que ceux-ci s'efforcent de garantir le territoire, le trésor particulier de l'empereur préservera du moins la France de l'épuisement-total de son numéraire.

Pendant l'armistice, la solde de l'armée a été alignée: tous les comptoirs de la Saxe se remplissent de la monnaie de France.

Les libraires, les anbergistes, les traiteurs gagnaient beaucoup. Ceux qui se chargeaient des logemens militaires pour le compte des habitans faisaient aussi de grands profits. On voyait à Dresde des tailleurs qui apportaient de Paris ou de Strasbourg tout ce qui tient à l'uniforme d'officier; des bottiers français, et jusqu'à des décrotteurs venant des bords de la Seine, et criant sur les bords de l'Elbe: Cirez les bottes! (Voir le Récit de ce qui s'est passé à Dresde en 1813, par un Saxon, témoin oculaire.)

Dresde présente à la fois le mélange curieux d'une capitale et d'un camp.

Si l'on jette les yeux sur son enceinte palissadée, sur les retranchemens qui ferment l'entrée de ses faubourgs, sur la ceinture de redoutes qui l'enveloppe, sur les nombreux pionniers qui bouleversent les jardins d'alentour, enfin sur les camps qui couvrent les collines voisines <sup>1</sup>, l'idée du riant séjour de Dresde disparaît. On ne voit plus qu'une grande place de guerre; on est au milieu d'une grande armée, et ce concours d'hommes à cheval et d'uniformes riches et variés

L'aspect du camp français était plus imposant; au lieu de tentes, on voyait de longues files de baraques, formées à l'aide des arbres, garnies de mousse, de feuillages et de

<sup>\*.....</sup> Devant la porte de Freyberg, il y avait un camp westphalien (sur la rive droite de la Wesseritz);..... un autre destiné aux soldats blessés devant celle de Liebdau;... devant la Porte-Noire, plusieurs autres camps français assis des deux côtés de la Priesnitz, au milieu d'une forêt située entre les routes de Bautzen et de Radeberg....

Rien de plus gracieux que la vue du camp westphalien... Ce camp était une suite de jardins..... Ici on avait élevé une forteresse de gazon dont les bastions étaient couronnés d'hortensiss. Là était un emplacement converti en platesformes, et en allées garnies de fleurs comme le parterre le plus soigné... Un tertre surmonté d'une statue de Pallas... des baraques revêtues de mousses, ornées de guirlandes de fleurs et de feuilles....

qui vont et viennent au faubourg de Fréderichstadt y signalent l'emplacement du quartiergénéral; mais si les regards se concentrent dans
l'intérieur de la ville, si l'on suit cette foule oisive
dans les boutiques, dans les cafés, dans les spectacles, si l'on s'arrête devant le palais, au milieur
de cette multitude de gens à livrée et d'équipages
qui entrent et sortent à toute, hepre, on se reconnaît dans une grande capitale qui n'a pas cetté
d'être la résidence d'une cour brillante et d'un
roi justement honoré.

Tous les matins, l'empereur passe lui-même la

gazon... Sur d'autres arbres étaient arborés les drapeaux... Quelques-uns formaient des obélisques couverts d'inscriptions, d'aigles, etc.... On voyait sur le plus élevé le buste de l'empereur....

Derrière chaque camp un vaste emplacement était destiné à servir de marché, où les paysans des environs venaient vendre leurs comestibles, la police du camp s'opposant à ce qu'ancun marchand pénétrât dans l'intérieur, etc., etc.

Dans ce moment les principaux personnages de la cour de Saxe sont : le prince Antoine, frère du roi; l'épouse de ce prince, qui est archiduchesse d'Autriche, sœur de l'empereur d'Autriche et tante par alliance de l'empereur Napoléon; le prince Maximilien, second frère du roi, et ses sept enfans; la princesse Thérèse, sœur du roi.

Parmi les ministres on distingue le comte Deltey Ensidell, ministre du cabinet; le général Gersdorff, ministre de la guerre; le chancelier comte de Nostitz; le baron de

revue des troupes qui arrivent on qui partent <sup>1</sup>. Aux revues succèdent les audiences, ensuite les promenades, qui ne sont que la continuation des reconnaissances militaires entreprises autour de Dresde <sup>2</sup>. Mais la plus grande partie du temps de Napoléon est consacré au travail du cabinet.

Prise, grand-chambellan, et le comte George Ensidell.....
On ne peut s'empêcher de remarquer l'absence du comte
Marcolini, grand-écuyer, qui voyage en Bohème, et du
comte Seuft de Pilsac, ancien ambassadeur de Saxe à Paris,
qui voyage en Suisse.

r Presque tous les jours, de nouvelles troupes arrivaient de l'intérieur de la France pour compléter l'armée.... La seule infanterie prouvait combien il faut peu de temps aux Français pour prendre une tournure militaire. On vit entre autres un régiment de nouvelle création passer la revue avec une assurance et une prestesse extraordinaires. Ce régiment n'avait été formé et réuni que depuis le 27 mai. Le commandant, qui n'était qu'un chef de bataillon, fut nommé colonel sur-le-champ. (Voir l'ouvrage du major saxon d'Odeleben, témoin oculaire, t. 1, pag. 209 et suiv.)

La journée se passait de la manière suivante : jusqu'à huit heures du matin, tout était tranquille, à moins que quelque courrier ne fût arrivé, on que quelque aide de camp n'eût été appelé inopinément. A neuf heures, il y avait levér adquel pouvaient assister tous ceux qui avaient rang de colonel. Les autorités civiles et militaires du pays y étaient admises. Les frères et les neveux du roi de Saxe, les ducs de Weymar et d'Anhalt Dessau y venaient aussi quelquefois. Après le lever, Napoléon déjeunait; après le

C'est alors que l'activité de son esprit échappe à l'horizon dans lequel on le croit renfermé. Sa pensée plane au loin. Non-seulement il s'occupe sans relâche de perfectionner son attitude militaire en Allemagne, mais l'Italie, la France et l'Espagne n'en sont pas moins l'objet de ses soins les plus assidus.

déjeuner la parade.... Napoléon n'avait que cent pas à faire pour s'y rendre. Quand il arrivait, il mettait pied à terre. Les troupes défilaient devant lui et le saluaient trois fois par les cris accoutumés.... Le comte de Lobau recevait les ordres et commandait les évolutions; dès que la cavalerie avait commencé à défiler, Napoléon rentrait pour travailler.... Lorsque Napoléon était rentré au palais, tout était tranquille jusqu'au soir.... Le dîner n'avait lieu que trèstard, à sept ou huit heures du soir. Il dînait souvent seul avec Berthier, à moins qu'il n'y eût quelques convives de la famille royale de Saxe.... Le soir, plusieurs fois par semaine, il y avait spectacle dans l'orangerie : on avait fait venir de Paris Fleury, mademoiselle Mars et mademoiselle Bourgoin; mademoiselle George et Talma y furent aussi appelés. Outre la comédie et la tragédie, il y avait des jours réservés pour la troupe italienne de Dresde... Les billets d'entrée étaient distribués par le comte de Turenne, premier chambellan. Après dix heures la tranquillité était rétablie... Bonaparte travaillait alors avec ses secrétaires (Voir l'ouvrage du major saxon d'Odeleben, témoin oculaire, tom. 1, pag. 208 et suiv.)

## CHAPITRE VI.

SUITE DU SÉJOUR A DRESDE. — AFFAIRES GÉNÉ-RALES. — COUP D'ŒIL SUR LA CORRESPONDANCE DU CABINET.

Drs événemens sérieux sont survenus en Espagne. L'Angleterre, après avoir tenu ses armées stationnaires pendant près d'un an, a pensé que le moment était venu de faire d'utiles diversions en faveur de ses amis du continent, et vers la fin de mai elle a entrepris deux grandes expéditions; l'une anglo-sicilienne <sup>1</sup>, sous les ordres du général Murray, contre nos armées du midi de l'Espagne; l'autre anglo-portugaise, sous les ordres du général Wellington, contre nos armées du mord.

L'expédition de Murray a mis à la voile d'Ali-

Pour prix du secours que les Siciliens portaient aux Anglais, ceux-ci enlevaient la reine Caroline de Sicile, et la déportaient de Palerme à Constantinople. Cette reine, archiduchesse d'Autriche, fille, sœur, femme et mère de roi, est depuis le 12 juin à la merci du Grand-Turc.

cante le 30 mai, et s'est présentée le 2 juin devant Tarragone. Elle avait pour but de rallumer la guerre en Catalogne et en Aragon, et de forcer le maréchal Suchet d'abandonner le royaume de Valence pour accourir au secours de ses communications compromises. Mais Tarragone a résisté aux premières attaques, et bientôt des feux allumés sur les montagnes ont annoncé à cette brave garnison l'arrivée d'un double secours. Le maréchal Suchet, parti le 4 juin de Valence, a débouché le 8 de Tortose, avec un simple détachement de six mille hommes, qui a fait quinze lieues par jour; et de l'autre côté, le général Maurice Mathieu, parti de Barcelone, a fait une marche non moins rapide. A leur approche le général anglais, déjà vaincu par tant de promptitude et d'ensemble, n'avait d'autre parti à prendre que de se rembarquer, et c'est ce qu'il a fait le 19 juin, abandonnant du canon, des mortiers, et une grande quantité de munitions. La tempête est venue ajouter encore à son désastre. Une partie de ses transports a été jetée sur la côte vers l'embouchure de l'Èbre, et le 24 juin le maréchal Suchet était de retour dans son quartier - général de Valence, que la flotte anglaise désemparée parvenait à peine à se rallier dans le port d'Alicante.

Wellington a été plus heureux.

Sorti le 28 mai de ses cantonnemens de Salamanque et de Ciudad-Rodrigo, il s'est avancé sur le Douro à la tête de quarante-cinq mille Anglais et de vingt-cinq mille Portugais <sup>1</sup>. Aussitôt le roi

Le quartier-général de Wellington, à Freynada.

La division légère, sous les ordres du général Alton, à Quinalda.

La première division, sous le général Graham, à Visen, les gardes à Oporto.

La deuxième, sous le général Hill, à Coria, elle est d'environ dix mille hommes.

La troisième, sous le général Picton, la quatrième sous le général Cole, et la cinquième sous le général Oswald, aux environs de Lamego.

Le général Hay était à Cès avec sa division, et le général d'Halhousie, commandant la septième division, était à Vintro. (Une brigade de Portugais était attachée à chaque division.) La cavalerie se composait de la brigade du général Brock à Coïmbre, de celles des généraux Posomby et Anson, et de la cinquième de la garde, à Arcio;

De la brigade du général Alton, à Thomar;

Des gardes du corps, à Chamusca, et des deux brigades des généraux Stade et Long, aux environs de Placencia.

L'armée est renforcée en outre par les Espagnols du général Castagnos.

Le général Cook est détaché à Cadix.

Le général Murray se trouve à Alicante.

Disposition des armées anglaises et espagnoles, en mai 1813, sous les ordres de Wellington, commandant en chef:

seph a évacué Madrid. Nos armées du Portugal, du centre et du midi, quoique réunies, ne présentaient plus que cinquante mille baïonnettes; elles se sont repliées sur l'armée du nord, commandée par le général Clausel, et ensuite sur l'Ebre.

Wellington, prenant alors une marche plus décidée que de coutume, a continué de s'avancer, et dès ce moment nos revers n'ont plus eu de terme. Le 14 juin, l'armée française, commandée en chef par le roi Joseph, et sous lui par le maréchal Jourdan, a quitté la ligne de l'Èbre; elle s'est retirée dans les montagnes de Biscaye. Mais, ne voulant pas évacuer l'Espagne sans tenter un dernier effort, elle a reçu la bataille le 21, sous les murs de Vittoria, et notre retraite s'est changée en déroute.

Ainsi donc l'Espagne est à peu près perdue, et la vieille France est menacée sur la frontière des Pyrénées.

C'est un contre-temps bien fâcheux dans la situation politique où l'on va se trouver à Prague. L'empereur reçoit ces nouvelles le 30 juin; M. de Metternich, de retour en Bohème, ne peut manquer de les apprendre de la bouche même des Anglais qui l'entourent, et nous ne tarderons pas à reconnaître la fatale influence qu'elles vont avoir sur les suites de la négociation. Pour proportionner le remède au mal, Napoléon jette les yeux sur le maréchal duc de Dalmatie (Soult), et se décide à l'envoyer en Espagne, ne pouvant y aller lui-même. Le maréchal, qui, depuis la mort du général Duroc, remplit auprès de l'empereur les fonctions de major-général de la garde, remet aussitôt son service au comte de Lobau (général Mouton), vend tout son attirail, chevaux, équipages, fourgons, et court de Dresde aux Pyrénées. Le 12 juillet il est déjà rendu à son nouveau poste, et Wellington commence à reprendre sa tactique prudente et réservée.

Les nouvelles de l'intérieur de l'empire sont d'une régularité qui est la parfaite image de la marche de l'administration. La sécurité résiste sans efforts à l'événement de la Russie, aux derniers malheurs d'Espagne, et aux appels de la conscription, si multipliés depuis un an. Les fonds publics se soutiennent à 75 pour cent. Cependant, à la surface de cette terre en apparence si paisible, s'élèvent quelques vapeurs qui trahissent une fermentation souterraine. Des intrigues à Bordeaux, le voyage de M. de La Rochejaquelein en Poitou; ses excursions à Nantes, à Clisson, à la Durbellière; le coup de pistolet tiré à Tours sur le général Philippe de Ségur par des gardes d'honneur de l'ouest; l'affaire des

Tome II. 2. Edit.

garde-chasses qu'on essaie d'enrégimenter du côté de Caen et dans les environs du Mans; enfin la capture du sieur D\*\*\*. au moment où il descendait sur la côte avec ses instructions de Londres, sont l'indice grave d'une malveillance qui se prépare à profiter des événemens! En général, la France est toujours dévouée; mais elle est inquiète et désire la paix.

Le clergé a sans doute deviné les embarras qui assiégent l'empereur. Son opposition devient plus vive, et l'on remarque qu'elle éclate avec plus de violence chez les ecclésiastiques surtout qui doivent à Napoléon leur rang dans la nouvelle église; la petite guerre qui en résulte ne se poursuit qu'à l'écart, dans le coin obscur d'un concile, et reste presque inconnue du public. On ne l'entrevoit même à Dresde qu'à travers les brouillards politiques qui lui ôtent encore de son importance. L'arrestation de deux évêques , et la rentrée dans les dépôts d'une centaine de conscrits auxquels on retire le privilége du séminaire, sont des événemens d'un bien mince intérêt à côté de ceux qui commandent en ce moment l'attention de l'Europe. On n'en fait mention ici que parce qu'ils présentent un contraste avec la douceur habituelle du gouver-

Les évêques de Gand et de Tournay.

nement, et que l'empereur lui-même considère cette mesure comme une des plus sévères que la raison d'état ait pu lui arracher. Mais s'il gémit de punir des prêtres turbulens, il s'en console en redoublant d'égards et de témoignages de considération pour les prélats dont la noble conduite honore l'Église. Il en donne une preuve éclatante à l'occasion de la mort de l'évêque de Nantes.

En Italie, on est préparé, par le retour du vice-roi, à la rupture dont l'Autriche nous menace. Le prince Eugène parcourt en ce moment la ligne des frontières. Il forme trois corps d'armée entre la Piave et l'Adige. Des généraux justement renommés lui serviront de lieutenans; les Italiens se rangent avec joie sous les ordres du

<sup>\* «</sup> Son Exc. le ministre des cultes ayant transmis à sa » majesté le vœu que le conseil municipal de la ville de

<sup>»</sup> Nantes a formé de voir ériger dans la cathédrale un

<sup>»</sup> monument à M. Duvoiein, sa majesté a considéré que

<sup>»</sup> l'évêque de Nantes était le prêtre le plus éclairé de l'em-

<sup>»</sup> pire ; que, docteur le plus distingué en Sorbonne, il peut

<sup>»</sup> être mis à côté des évêques qui ont le plus honoré l'é-

<sup>»</sup> glise gallicane; que personne n'était plus pénétré du

<sup>»</sup> véritable esprit de l'Évangile; que personne ne sa-

<sup>»</sup> vait mieux respecter les droits des souverains, et dis-

<sup>»</sup> tinguer ceux de l'église d'avec les abus de la cour de

<sup>»</sup> Rome, qui ont causé tant de déchiremens dans les siè-

général Pino; les soldats français saluent avec confiance le général Grenier.

A Munich, on se dispose à porter l'armée bavaroise à quarante mille hommes, et le roi réunit un camp de vingt-cinq mille hommes sous ses yeux à Nymphembourg. C'est le général de Wrède qui est désigné pour commandant en chef.

A Stuttgard, mêmes efforts, mais plus d'intimité. Ici c'est le roi de Wurtemberg lui-même qui est le correspondant de Napoléon. Un chiffre particulier couvre entre ces deux souverains le secret de leurs communications directes. Les renseignemens les plus importans arrivent par cette voie. L'empereur Napoléon y trouve de nouveaux avis sur les intrigues de l'Autriche, sur les séductions dont l'armée bavaroise est l'objet, et sur les intelligences que le Tungen-

<sup>»</sup> cles d'ignorance; que si tous les théologiens, si tous » les évèques avaient aussi bien connu l'esprit de la reli-

<sup>»</sup> gion et avaient en autant de lumières et de bonne foi,

<sup>»</sup> Luther, Calvin, Henri VIII n'auraient pas fait secte,

<sup>»</sup> et le monde entier serait catholique;

<sup>»</sup> Sa majesté a daigné en conséquence faire connaître,

<sup>»</sup> par sa dépêche à S. Exc. le ministre des cultes, son in-

<sup>\*</sup> tention, qu'il soit élevé dans la cathédrale de Nantes,

<sup>»</sup> aux frais de son tresor impérial, un monument à la mé-

<sup>»</sup> moire de ce digne prélat. »

DE MIL HUIT CENT TREIZE.

bund procure à la coalition dans les états majors, et jusque dans les cabinets de la confédération da Rhin .

Les nouvelles qu'on reçoit de Prague viennent encore ajouter aux inquiétudes que la conduite de l'Autriche augmente de jour en jour.



z Les négociations de l'Autriche avec les cabinets allemands de la confédération étaient devenues plus actives pendant l'armistice, (Guicciardi, pag. 132.)

## CHAPITRE VII.

difficultés qui précèdent la réunion du congrès de prague. — l'empereur s'attend a la guerre. — votage a mayence.

A peine M. de Metternich était-il de retour à Prague, qu'il a fait prévenir que le congrès était retardé. Les plénipotentiaires russe et prussien ne pouvaient, disait-il, agriver avant le 8. La réunion avait ensuite été rémise au 12, et de nouveaux délais étaient survenus.

Des difficultés d'un autre genre se sont élevées en même temps du côté de Newmarck. Les généraux alliés, commissaires pour l'armistice, n'ont pas reçu d'instructions pour reconnaître la prolongation que M. de Metternich vient de stipuler à Dresde. Au contraire, le général en chef Barclay a fait connaître que son désir personnel serait qu'il n'y eût pas de prolongation.

Ainsi, l'exécution de la convention de Dresde a débuté par des retards et des malentendus qui pourraient accuser l'exactitude de M. de Metternich.

Le choix que les alliés ont fait de leurs plénipotentiaires n'est pas d'un augure plus favorable pour l'issue du congrès. Tandis que Napoléon, cherchant à multiplier les preuves de la franchise, et même de la solennité qu'il met à traiter de la paix, nomme pour le représenter son grand-écuyer le duc de Vicence, et son ambassadeur à Vienne le comte de Narbonne 1, personnages connus de toute l'Europe par les hautes missions qu'ils ont remplies et par le rang qu'ils occupent à la cour de France; la Prusse et la Russie semblent s'être accordées pour n'envoyer au congrès que des hommes jusqu'à ce jour étrangers aux grandes affaires du continent. M. de Humboldt, plénipotentiaire de la Prusse, a du moins pour lui un nom honoré

Par décret du 12 juillet, le duc de Vicence et le comte de Narbonne sont nommés plénipotentiaires pour traiter de la paix.

Le sieur Gérard de Rayneval, chef de division adjoint au ministère des relations extérieures; le sieur Lajard, premier secrétaire de légation à Varsovie; et le sieur de Cabres, auditeur au conseil d'état, sont nommés secrétaires de la légation française, à Prague.

Les anditeurs au consell d'état, Broglie et Montigny, sont attachés à la légation.

dans les sciences; mais M. d'Anstett, plénipoten-· tiaire de la Russie, qui n'a été employé jamais que dans des missions secrètes, et comme un agent de guerre très-actif ', a le tort de se présenter pour traiter contre son pays natal; Français, né en Alsace, il se trouve en désobéisance formelle avec nos lois 2. Certes, un pareil choix ne promet pas de grands égards, et n'annonce pas un désir bien vif de conciliation. Aussi le prémier mouvement de Napoléon est-il de s'en offenser; il retient auprès de lui le duc de Vicence, et ne laisse partir que M. de Narbonne, qui retourne à son poste d'ambassadeur; il est même tenté de prendre exemple sur la Russie, et de n'envoyer au congrès qu'un plénipotentiaire de troisième ordre.... En attendant qu'il ait pris un

En 1805, M. d'Anstett avait été le principal agent de l'Angleterre pour porter l'Autriche à la guerre. Nous avons vu le même M. d'Anstett arriver, en janvier dernier, au quartier-général du prince Schwartzenberg, sur la Vistule, et le décider à remettre aux Russes le duché de Varsovie. Ensin, M. d'Anstett est le plénipotentiaire qui vient de signer, à Reichenbach, la nouvelle convention de guerre entre la Russie et l'Angleterre.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Décret du 26 août 1811, art. 20: Les Français au service d'une puissance étrangère ne pourront servir comme ministres plénipotentiaires dans aucun traité où nos intérêts pourraient être débattus.

parti définitif, les difficultés qui se sont élevées à Newmarck, au sujet de l'armistice, servent de prétexte pour suspendre le départ du duc de Vioence.

Cependant ce malentendu de Newmarck, après avoir subi incidens sur incidens, et s'être prolongé une partie du mois de juillet, finit par s'expliquer. La Prusse et la Russie font valoir la continuation de l'armistice comme une concession à laquelle leur condescendance pour l'empereur d'Autriche les entraîne au détriment de leur intérêt militaire. Encore ne commence-t-on à tenir ce langage que le 11 juillet, et ne signe-t-on que le 26. C'est cette dernière date que porte la convention de Newmarck, qui prolonge l'armistice jusqu'au 10 août.

Il ne reste donc que quinze jours pour commencer et finir la négociation.

Au milieu des difficultés de tout genre, dont la chancellerie autrichienne est la source, on ne peut se dissimuler qu'un délai si resserré ne soit insuffisant pour achever le grand œuvre de la paix. Les hostilités recommenceront avant qu'on puisse arriver à aucune conclusion. L'empereur en prend son parti, et ne pense plus à négocier qu'en se battant. Il espère que le sort des combats lui amènera de nouvelles chances qui corrigeront l'influence défavorable sous la-

quelle nous négocions aujourd'hui. Il est en effet certain que les derniers événemens d'Espagne ont donné à la politique anglaise une hauteur qui la rend moins conciliante que jamais; qu'ils ont fait pencher plus encore la balance de l'Autriche du côté des alliés, et qu'enfin la partialité de la puissance médiatrice ne fait qu'ajouter à l'ardeur guerrière des Prussiens et des Russes. Comment, au milieu de tant de circonstances devenues contraires, amener une négociation à des termes honerables? Ne vaut-il pas mieux chercher dans la guerre de nouveaux succès qui puissent contre-balancer tout ce qui est survenu contre nous?

« Parce que je n'aurai pas fait la paix, on dira » que je n'ai pas voulu la faire; je le prévois, » et je lis déjà ce reproche sur vos figures (ré-» pond Napoléon à ceux qui le pressent de se » soumettre à tout plutôt que de recourir en-» core aux armes <sup>1</sup>). La paix que je ne veux

<sup>&#</sup>x27; Voici ce que Napoléon disait à Sainte-Hélène, en se rappelant cette époque de son séjour à Dresde : « Quelles » n'étaient pas mes tribulations de me trouver tout seul à

<sup>»</sup> juger l'imminence du danger et à y pourvoir! de me

<sup>»</sup> voir placé entre les coalisés qui menaçaient notre exi-

<sup>»</sup> stence... et les harrassemens de tous les miens, de mes

<sup>»</sup> ministres même qui me poussaient à me jeter dans leurs

» pas faire, c'est celle que mes ennemis venlent » me dicter. Sont-ils donc plus pacifiques que n moi? ne refusent-ils pas de leur côté la paix » que je leur propose? Ce que mes, ennemis » appellent la paix générale, c'est ma des-» truction. Ce que j'appelle la paix, c'est seu-» leuent le désarmement de mes ennemis : » ne suis-je pas plus modéré qu'eux? Cette » accusation d'être passionné pour la guerre » est absurde à mon égard; mais tôt ou tard » l'opinion en fera justice; on reconnaîtra que » j'avais plus d'intérêt qu'un autre à faire la paix, " que je le savais, et que si je ne l'ai pas faite, » c'est qu'apparemment je ne l'ai pas pu..... " Il ne fant pas me juger aur le refus que j'op-» pose à leurs premières demandes. Ne sait-on » pas que toute puissance qui entre en négocia-» tion veut d'abord tout ce qu'elle croit pou-» voir obtenir. C'est dans la nature des choses. " Mais la transaction arrive ensuite à son terme.

<sup>»</sup> bras ! Et j'étais obligé de faire bonne contenance dans

» une si gauche posture! de répondre fièrement aux uns

» et de rembarrer les autres, qui entretenaient la mau
» vaise pente de l'opinion au lieu de l'éclairer, et laissaient

» le cri public me demander la paix, lorsque le seul

» moyen de l'obtenir était de me pousser ostensiblement

» à la guerre. » (Voir le Mémorial de Sainte-Helène, par

le comte de Las Gases; t. \*1, p. 57.)

» Ou le vainqueur l'emporte, ou le vaincu ré-» siste, ou les deux parties se concilient. Je » l'avoluerai, j'ai cru que la position où nous » trouvait l'armistice était favorable pour une » conciliation. Nous nous balancions dans un » équilibre de succès et de revers ; une grande » transaction pouvait en résulter entre le » nord et le midi.... Je puis beaucoup céder; » je ne craindrais pas de m'affaibhr pour une » paix générale. Mais il n'en est pas de même » pour une paix qui ne serait que continentale. » Dans ce cas, la paix n'est jamais qu'une trêve » pendant laquelle l'Angleterre ne manque pas » de renouer les coalitions. Rien n'étant fini » alors, je dois prévoir de nouvelles attaques et » chercher à conserver le plus de puissance qu'il » m'est possible; je veux du moins ne céder que » ce qu'il faut et pas plus qu'il ne faut. Voilà toute " mapolitique. Mais vous voyez comme l'Autriche » se plaît à élever les prétentions de nos ennemis, » en se rangeant de leur côté!.... Revenez donc » de votre erreur, et que les belles paroles de » Metternich cessent de vous faire illusion!» La plaie que l'Autriche a faite au cœur de Napoléon se montre alors toute entière :

" Certainement, continue-t-il, j'aurai tou-» jours une grande confiance dans l'affection per-» sonnelle de mon beau-père. Mais je dois con-

» naître la politique de son cabinet; j'en fais » en ce moment une assez rude épreuve! Cette » politique ne change pas. Les alliances, les ma-» riages peuvent suspendre sa marche, mais ne la » détournent jamais. L'Autriche ne renonce point » à ce qu'elle est forcée de céder. Tant qu'elle est » la plus faible, la paix dans laquelle elle se ré-» fugie n'est qu'une trêve; en la signant, elle mé-» dite une guerre nouvelle.... Observez-la depuis » vingt ans: après nous avoir combattus pendant » cinq campagnes acharnées, elle ne se résout à » suspendre les hostilités à Léoben que parce qu'il » n'y a plus d'autre moyen de nous empêcher d'en-» trer dans Vienne. Un an après, elle apprend mon » départ et celui de mon armée pour l'Égypte; aus-» sitôt elle récommence la guerre; et si, en 1801, » elle signe la paix de Lunéville, c'est que les vain-» queurs de Hohenlinden menacent de nouveau » sa capitale. En 1805, elle croit nous surprendre » au milieu de nos projets de descente en Angle-" terre; elle reparait sous les armes; mais cette » fois elle perd Vienne et la bataille d'Austerlitz; » il faut bien encore se soumettre. Trois ans sont " à peine écoulés, qu'elle oublie les leçons pré-» cédentes. En 1809, elle nous voit engagés au » fond de l'Espagne, et elle nous attaque avec » une nouvelle confiance. Ce n'est qu'après avoir » perdu Vienne et la bataille de Wagram qu'elle

» consent à la paix . Aujourd'hui elle croit avoir » des chances plus favorables que jamais, et » vous la voyez qui se déclare encore. En un » mot, l'Autriche ne sait rien oublier; elle sera » notre ennemie, non-seulement tant qu'elle » aura des pertes à réparer, mais encore tant » que la puissance de la France pourra lui faire » craindre de nouveaux affronts. Cet instinct de » jalousie est plus fort que tous les intérêts, » que toutes les affections; jugez-en par l'inu-» tilité de mes efforts 2.

» Le système de nos ennemis n'a-t-il pas été
» constamment hostile? Quand nous ont-ils ja» mais accordé la paix? Constamment il nous a
» fallu la conquérir; eh bien! il faut la conquérir

Depuis le traité de Presbourg, l'Autriche humiliée n'a cessé d'épier le moment favorable de s'en affranchir..... Elle a imaginé de fausses craintes et imprimé d'artificieuses défiances; elle a armé toutes les haînes et toutes les passions avant d'armer tous les bras, et, oubliant la générosité de notre empereur qui lui a permis de régner, elle a rompu sans ombre de prétexte les traités les plus solennels, et violé sans manifeste les territoires alliés de la France. (Étienne-Antoine de Boulogne, évêque de Troyes, Mandement du 10 mai 1809.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nous trouvons à cet égard un aveu précieux de l'empereur d'Autriche lui-même dans les pièces historiques de 1814. S. M., recevant à son audience le sénat de France,

» encore! Croyez-moi, celui qui a toujours dicté
» la paix ne peut pas à son tour la subir impu» aément !! »

L'empereur a cependant cessé de s'opposer au départ du duc de Vicence pour Prague. Plus la guerre paraît imminente, moins il veut que ses ressentimens personnels puissent contribuer à la provoquer. Sa politique, toute franche et toute militaire, ne craint pas de s'expliquer. « La Rus-» sie, dit-il, a droit à une paix avantageuse; » elle l'aura achetée par la dévastation de ses pro-

n'a-t-elle pas cru devoir parler de la constance qu'elle avait mise à combattre pendant vingt ans les principes qui vensient de désoler le monde? Il est remarquable que le sénat s'est refusé à insérer une telle phrase dans son procès-verbal (Voir Beauchamp, tom 11, pag. 511; et Lambretch, pag. 6, 1815.)

'Si j'abandonne l'Allemagne, l'Autriche combattra avec plus d'ardeur jusqu'à ce qu'elle obtienne l'Italie; si je lui cède l'Italie, l'Antriche s'empressera, pour se la garantir, de me chasser de l'Allemagne. Ainsi une première concession faite par moi ne sera dans leurs mains qu'un moyen de s'en faire accorder de nouvelles.

La première pierre de l'édifice déplacés entraînerait l'écroulement de tout le reste. Je serais poussé de concessions en concessions jusqu'au château des Tuileries, d'où les Français, indignés de ma faiblesse, me chasseraient sans donte. (Voir le Mémorial de Sainte-Hélène, par le comte de Las Cases; tom. vi, pag. 67.) » vinces, par la perte de sa capitale et par deux.

» années de guerre. L'Autriche, au contraire,

» n'a rien mérité. Dans la situation actuelle des

» affaires, je n'ai pas d'éloignement pour une

» paix qui soit glorieuse à la Russie; mais j'é
» prouverais une véritable répugnance à voir

» l'Autriche, pour prix du crime qu'elle commet

» en violant notre alliance, recueillir le fruit et

» les honneurs de la pacification de l'Europe. »

Ces paroles échappent à l'empereur dans les in
structions qu'il dicte pour le duc de Vicence.

En même temps qu'il travaille à ce sujet avec le duc de Bassano, il arrête ses dernières dispositions pour la campagne qui est au moment de se rouvrir.

Quatre corps d'armée seront opposés à la Bohème. Ce sont le premier corps commandé par le général Vandamme, qui était à Hambourg, et qui remonte en ce moment le cours de l'Elbe; le quatorzième, de nouvelle création, qui sera sous les ordres du maréchal Gouvion-Saint-Cyr; le huitième, que le prince Poniatowski vient d'amener du fond de la Gallicie à Zittau, et le troisième corps de cavalerie, que le duc de Padoue (général Arrighi) organise à Leipsick.

On envoie au vice-roi l'ordre de se tenir prêt sur la frontière italienne. Il attaquera les états héréditaires au cœur. L'armée bavaroise, le neuvième corps du duc de Castiglione (maréchal Augereau), et le corps de cavalerie du général Milhaud seconderont son entreprise. Il cherchera à pénétrer jusqu'à Vienne.

Autantila guerre doit être active en Allemagne, autant les généraux de l'armée d'Espagne devront mettre de lenteur et de prudence dans leurs opérations. Le maréchal Suchet a pour instructions d'évacuer Valence, de faire sauter les fortifications des places de guerre pour en rallier les garnisons, et de se concentrer sur la Catalogne. Le maréchal Soult se bornera à défendre pied à pied le passage des Pyrénées.

L'empereur s'attend à voir la politique anglaise redoubler d'efforts pour introduire les armées espagnoles en France. Il vient de faire un appel aux départemens du midi. Ce que les habitans du nord ont fait en 1809, quand l'empereur était au loin sur le Danube, les habitans du midi vont le faire aujourd'hui que l'empereur est sur l'Elbe. Ils repousseront l'invasion anglo-espagnole comme leurs frères ont repoussé l'invasion anglaise sur l'Escaut; un renfort extraordinaire de 30,000 hommes leur est demandé pour les maréchaux Soult et Suchet.

Quant aux garnisons des places assiégées sur l'Oder et sur la Vistule, l'empereur les fait prévenir de la reprise prochaine des hostilités. Il leur recommande de ne pas désespérer d'être

secourues, et de tenir jusqu'à la dernière extrémité.

Napoléon visite lui-même les places de l'Elbe; il se rend successivement à Torgau, à Wittenberg, à Magdebourg. A Torgau, il passe en revue une nouvelle division d'infanterie que le roi de Saxe va faire entrer en ligne sous les ordres du général Lestock. A Magdebourg, il rencontre l'armée du général Vandamme qui défile devant lui sur les glacis de la place; il revient par Leipsick, où il trouve le corps de cavalérie du duc de Padoue. Cinq jours ont suffi à cette excursion.

De retour à Dresde, il en commence une autre; il va reconnaître dans la Basse-Lusace les positions de Luckau et de Luben, parcourt les cantonnemens du maréchal Oudinot, revient par Hoyerswerda, et rentre à Dresde dans la nuit du 21 au 22. Enfin, le 25 juillet il part pour Mayence, où il a donné rendez-vous à l'impératrice Marie-Louise.

La guerre devient chaque jour plus certaine. Aux conférences de Reichenbach ont succédé celles de Trachenberg. Les bulletins qu'on reçoit du quartier-général des alliés sont positifs '.

Le ministre des relations extérieures avait des agens secrets au quartier-général des alliés ; au moment ou le comte de Metternich était à Dresde, M. de Bassano avait déjà informé

Depuis le 9 juillet l'Autriche négocie la guerre, en attendant le congrès dont elle a promis de donner la représentation à Prague. Une rude épreuve est donc réservée au cœur de Marie-Louise. L'empereur veut passer quelques instans avec elle. Les circonstances peuvent devenir difficiles; elle a besoin de nouvelles instructions. Napoléon lui porte des consolations et des conseils, il lui fait connaître le secret de sa position. « Associée, dans cette courte entrevue, aux » pensées les plus intimes de son époux, elle en-» trevoit alors de quels sentimens il serait agité » sur un trône flétri et sous une couronne sans » gloire 1. » Cependant la confiance de cette princesse dans la tendre affection de son père reste inébranlable. Elle s'efforce en vain de la faire

l'empereur de la convention de Reichenbach; avant le départ pour Mayence, il avait eu le secret des négociations de Trachenberg. Il devenait difficile de douter des intentions de l'Autriche, et du résultat du prétendu congrès de Prague qui était terminé avant d'être commencé \*. (Voir l'ouvrage de M. de Monvéran, sur l'Angleterre, tom. v1, pag. 275.)

Discours de Marie-Louise au sénat.

<sup>\*</sup>C'est à Trachenberg, en présence des plénipotentiaires anglais et autrichieus, que l'on sa donnait rendes-vous dans le camp de l'ennemi. Les conferences de Trachenberg commencèrent le 9 juillet. (Voir l'ouvrage de M. de Monvéran, sur l'Angleterre, tom. v1. pag. 259.)

partager à l'empereur ; elle lui arrache du moins la promesse de tenter une démarche directe auprès de l'empereur d'Autriche.

Napoléon reçoit à Mayence la visite du prince primat; il travaille avec le comte Beugnot sur les affaires du grand-duché de Berg, et suit, avec le maréchal Kellermann, tous les détails relatifs aux mouvemens des troupes sur les ponts du Rhin.

Après avoir passé six jours auprès de l'impératrice, il quitte Mayence le 3 août; et, dès le lendemain, est de retour à Dresde.

C'est une époque de voyages pour les têtes couronnées. Tandis que l'empereur Napoléon se transporte à Mayence, et que le prince primat vient l'y trouver, l'empereur d'Autriche fait une tournée en Bohème, le roi de Prusse va revoir un moment son palais de Charlottembourg, et donner quelques ordres à sa capitale. Le roi de Bavière se rend aux eaux de Bade pour échapper aux intrigues qui commencent à l'assiéger dans Munich; et le roi de Naples, Murat, meilleur guerrier que politique, plus attaché à l'empereur comme frère d'armes que comme allié, accourt du fond de l'Italie dans l'espoir de donner encore quelques coups de sabre sous les yeux de son ancien général.

Mais le congrès a dû s'ouvrir à Prague, et commande désormais toute notre attention.

## CHAPITRE VIII.

OUVERTURE ET RUPTURE DU CONGRÈS DE PRAGUE.

— L'AUTRICHE SE DÉCLARE CONTRE NOUS.

L'empereur d'Autriche tenait sa cour dans une campagne voisine de Prague, au château de Brandeitz. On remarquait auprès de lui le grand-chambellan, comte de Urbna; le grand-écuyer, comte de Trautsmandoff, et l'aide de camp feldmaréchal·lieutenant Ducka.

Depuis le 12 juillet, M. de Metternich était établi à Prague avec sa chancellerie. Il y avait retenu notre ambassadeur, M. de Narbonne, qui avait préféré se rendre à Brandeitz auprès de l'empereur d'Autriche. Depuis la même époque, MM. de Humboldt et d'Anstett, plénipotentiaires des alliés, se trouvaient à Prague. Outre les plénipotentiaires, un grand nombre d'étrangers de distinction s'étaient réunis dans cette ville, parmi lesquels M. d'Alopeus, ministre de Russie, et plusieurs voyageurs anglais.

Quoique M. de Narbonne fût investi du pouvoir de négocier isolément, on avait éludé d'ouvrir la négociation avec lui seul. M. le duc de Vicence était arrivé à Prague dans les derniers jours de juillet. Tout prétexte de retard ayant cessé, M. de Metternich avait alors commencé les premières communications officielles.

L'empereur, arrivant de Mayence, est à peine descendu de voiture qu'il fait appeler M. de Bassano. « Nous voici au 5 août; la trêve n'a » plus que dix jours à courir, qu'a-t-on fait à » Prague?» Telles sont les premières paroles qu'il adresse à son ministre.

Il apprend que ses plénipotentiaires n'ont pas même pu voir les plénipotentiaires russes et prussiens, et qu'ils en sont encore à réclamer l'échange des pouvoirs.

La première note de M. de Metternich est du ag juillet. Le médiateur, débutant par mettre de côté tout ce qui a été dit à Dresde sur la forme de la négociation, a fait la proposition formelle d'adopter la marche suivie au congrès de Teschen, où chaque puissance belligérante prenait pour intermédiaire la puissance médiatrice, et lui remettait par écrit ce qu'elle voulait communiquer ou répondre à la partie adverse. Les alliés ont adopté cette forme avec empressement; mais nos plénipotentiaires ont montré la plus grande

répugnance pour ce mode de négocier sans se voir, sans se parler ni s'entendre.

Des conférences ont eu lieu avec M. de Metternich le 30 juillet et le 1<sup>er</sup>. août. Le temps s'est perdu à faire un vain étalage d'érudition diplomatique. Du côté des alliés, on a invoqué toutes les traditions du congrès de Teschen; de notre côté, on s'est fatigué à répondre par tous les exemples contraires qu'on a pu tirer des cartons de Munster, de Nimègue, de Ryswick et d'Aix-la-Chapelle. Nos plénipotentiaires, ne pout vant rien obtenir, ont fini par en référer à leur eour.

Ainsi la question de forme a suffi pour arrêter des les premiers pas la marche du congrès.

L'empereur trouve dans la correspondance particulière de M. le duc de Vioence des apercus moins décourageans: M. de Metternich a conservé des manières amicales. Il assure toujours que l'Autriche veut la paix; il en donne pour preuve le délai ménagé par elle jusqu'au 10 août. Aussi notre plénipotentiaire pense-t-il qu'on ne doit pas hésiter à prendre ce délai à la lettre, pour ne pas mettre l'Autriche malgré elle dans une position ennemie. Il espère qu'en se hâtant de satisfaire cette puissance dans les formes aussi-bien que dans le fond, dans sa vanité comme dans son intérêt, on pourra désarmer la coalition.

L'empereur ne pense pas de même; il a les yeux fixés sur ce qui se passe à Trachenberg. L'Autriche y est déjà engagée de fait; ses conventions avec nos ennemis sont signées; le contingent qu'elle mettra sous les armes est réglé; le plan pour la campagne prochaine est arrêté; le généralissime de la nouvelle coalition est même désigné, et c'est un Autrichien : c'est le prince de Schwartzenberg. Dans un tel état de choses, le délai du dix n'est plus que le terme fixé par l'Autriche elle-même pour se déclarer contre nous. Peut-être ce délai a-t-il été nécessaire pour ménager les hésitations personnelles de l'empereur d'Autriche, et l'entraîner insensiblement. On lui aura présenté sans doute tous ces préparatifs d'alliance comme provisoires, et n'engageant encore à rien. Mais les arrangemens sérieux n'en sont pas moins pris. La partie n'en est pas moins liée, et les préparatifs dépassent toutes les limites du provisoire. L'état de guerre ne peut manquer de s'ensuivre. « Déjà les cercles n de la Moravie fournissent des vivres aux ar-» mées russes et prussiennes; déjà des fusils au-» trichiens viennent d'être envoyés comme mar-» chandises pour armer la landwer de la Silésie 1. » L'empereur d'Autriche, en arrivant au dénoû-

<sup>1</sup> Correspondance du duc de Vicence.

ment, ne pourra plus se dégager des liens nouveaux qui se resserrent chaque jour autour de lui, et il faudra bien qu'il franchisse, bon gré, mal gré, le pas devenu inévitable.

C'est sous ce point de vue que l'empereur considère la conduite du cabinet autrichien. Son attention s'arrête cependant sur un discours assez
remarquable de M. de Metternich. « Je prévois
» bien des lenteurs (a dit ce ministre au duc
» de Vicence dès leur première entrevue); nous
» ne connaîtrons peut-être que le 10 la pensée
» de l'empereur Napoléon. Cette pensée sera la
» guerre ou la paix, et j'espère que le génie de
» l'empereur trouvera encore au dernier moment
» le moyen de concilier tout. » L'empereur entrevoit ici une indication de ce qui lui reste à faire.

Nos plénipotentiaires, demeurés jusqu'à ce jour sans rapports personnels avec ceux des ennemis, n'ont pu parvenir à obtenir des données sur les sacrifices qu'on exige de nous pour la paix; la négociation officielle ne nous promettant aucune lumière sur ce problème, le plus important peut-être que des négociateurs aient à résoudre, l'empereur se décide à essayer la voie des communications confidentielles; le gendre va s'adresser à son beau-père; il a promis cette démarche directe à l'impératrice, et le moment est venu de lui tenir parole: L'empereur charge

le duc de Vicence d'aller trouver M. de Metternich:

« Demandez franchement, lui écrit-il, comment

» l'Autriche entend que la paix peut se faire: c'est

» le mot de l'Autriche qu'il nous faut. Aussitôt

» que je le saurai, je verrai à prendre mon parti. »

Voilà donc une véritable négociation qui s'engage. Les discussions d'où dépend l'ouverture du congrès ne continuent pas moins leur marche. Quelque peu d'intérêt qu'elles offrent, nous devons les suivre.

Nos plénipotentiaires ont reçu de Dresde l'autorisation d'admettre la voie des négociations écrites. En y consentant ils se bornent à demander qu'on ne donne pas une exclusion trop absolue au mode des conférences, afin de conserver le moyen de s'entendre quelquesois de vive voix.

Cette difficulté écartée, d'autres surviennent. Ge ne sont plus des questions de forme, ce sont des récriminations et des reproches.

Les plénipotentiaires français ont dit dans une de leurs notes que la Russie n'a pas ouvert la négociation dans le but de la paix, mais dans la vue de compromettre l'Autriche avec la France. M. d'Anstett affecte d'y voir une insulte, et se montre choqué de cette assertion. Ce que la Rusie a pu faire à cet égard était de bonne guerre; le remarquer ne pouvait être une insulte. Quoi qu'il en soit, le ministre prussien se

plaint comme le ministre russe, et le ministre médiateur se met ouvertement de leur côté.

Le ministre médiateur élève ensuite une autre querelle.

Les plénipotentiaires français ayant rappelé ce qui a été dit dans les conférences de Dresde, le ministre autrichien juge à propos de protester formellement contre l'existence de toute autre espèce d'engagement que la convention du 30 juin.

Tandis que la négociation officielle se traîne ainsi d'écueil en écueil, l'armistice court à son terme. Le 10 août, les alliés doivent dénoncer la trêve, et le 15 la dernière heure de l'armistice sonnera. Cependant le 15 août est la fête de Napoléon, et l'on s'est long-temps flatté que ce serait aussi la fête de la paix. Des réjouissances, des spectacles, des réunions, des bals devaient célébrer cette journée; la ville de Dresde, la cour de Saxe et l'armée ont rivalisé de zèle dans-leurs préparatifs. Mais il faut céder le 15 août à la guerre qui le réclame. La fête est avancée de cinq jours : on la célèbre le 10. C'est l'occasion d'une grande revue<sup>1</sup>. L'armée prélude ainsi par des jeux militaires

<sup>&#</sup>x27; Il faut avouer que la garde offrait un coup d'œil magnifique. Il y avait à peu près quinze mille hommes. (Voir

aux nouveaux travaux qui l'attendent. Le roi de Saxe, ses frères, ses neveux entourent l'empereur de tous les témoignages de leur amitié. Après la revue, les troupes françaises et saxonnes se dispersent dans les temples, qui retentissent des chants du *Te Deum*. Aux cérémonies succèdent les banquets, et la fête se prolonge bien avant dans la nuit <sup>1</sup>.

Le lendemain matin Dresde a changé d'aspect. Les tambours battent le rappel, les voitures de poste reprennent la route de Mayence, les fourgons vont rejoindre les quartiers-généraux, nos jeunes officiers sont à cheval, chacun a repris ses habits de guerre; le luxe militaire s'est renfermé dans les porte-manteaux; on ne voit plus briller que la lance du cavalier et la baïonnette du fantassin. Les troupes défilent, les camps se vident, et cette foule qui encombrait Dresde est bientôt écoulée.

L'empereur lui-même a donné le signal du départ; ses chevaux sont allés l'attendre aux

l'ouvrage du major saxon d'Odeleben, témoin oculaire, pag. 230.) Napoléon passa la revue au galop suivi du roi de Saxe, et de toute la famille royale saxonne. (*Ibid.*)

<sup>·</sup> Sa gloire est notre triomphe, disait l'armée saxonne dans le transparent illuminé à la porte de son ministre de la guerre, le général Gersdorff.

avant-postes. Cependant, au moment de tirer encore une fois l'épée, il poursuit ses derniers efforts pour arriver à une réconciliation générale.

Le mot de l'Autriche avait enfin été prononcé (le 7 août). M. de Metternich avait demandé

- « La dissolution du duché de Varsovie, qui serait partagé entre la Russie, l'Autriche et la Prusse (Dantzick à la Prusse;)
- » Le rétablissement des villes de Hambourg, de Lubeck, etc., dans leur indépendance;
- » La reconstruction de la Prusse, avec une frontière sur l'Elbe;
- » La cession à l'Autriche de toutes les provinces illyriennes, y compris Trieste;
- » Et la garantie réciproque que l'état des puissances, grandes et petites, tel qu'il se trouverait fixé par la paix, ne pourrait plus être changé ni altéré que d'un commun accord!. »

La question de l'indépendance de la Hollande et de l'Espagne avait également été posée. Mais

Au moment même où ces bases étaient posées, M. de Metternich annonçait au duc de Vicence que le général Moreau venait d'arriver au quartier-général du prince de Suède; il le priait d'en prévenir l'empereur, ajoutant que, quand même nous deviendrions ennemis, l'empereur d'Autriche n'approuverait jamais les menées de Moreau, ni aucune espèce de tentative de bouleversement...

on n'avait pas paru éloigné de l'ajourner à la paix générale.

Napoléon avait passé la journée du 9 à délibérer, et s'était décidé à donner une première réponse à peu près en ces termes:

- « Il n'y aura plus de duché de Varsovie: soit; mais Dantzick sera ville libre. Ses fortifications seront démolies, et le roi de Saxe sera indemnisé par la cession des territoires de la Silésie et de la Bohème, qui sont enclavés dans la Saxe;
- » Les provinces illyriennes seront cédées à l'Autriche; on consent même à abandonner le port de Fiume; mais Trieste ne sera pas compris dans la cession;
- » La confédération germanique s'étendra jusqu'à l'Oder;
- » Enfin, l'intégrité du territoire danois sera garantie. »

Le ministre des relations extérieures avait fait partir cette réponse pour Prague; l'auditeur, M. de Maussion, en était porteur. Napoléon avait en outre fait appeler M. de Bubna, lui avait communiqué le contenu de la dépêche et l'avait chargé de le transmettre directement, de son côté, à l'empereur d'Autriche. Ces doubles messages de M. de Bassano et de M. de Bubna devaient être arrivés à Prague dans la nuit du 10 au 11, bien à temps sans doute pour prévenir

les hostilités. En effet, si le dix était le terme de la médiation de l'Autriche, ce n'était pas celui de la négociation. Les premiers coups de canon ne pouvant être tirés que le 17, on avait au moins jusqu'au seize pour s'entendre. M. de Vicence en avait fait l'observation à M. de Metternich dans leur dernière entrevue (le 8), et M. de Metternich n'avait rien répliqué à cette observation.

La journée du 11 se passe à attendre l'effet des concessions qu'on vient d'offrir; mais on ne tarde pas à apprendre que le congrès est dissous. Dans la matinée du 11, les plénipotentiaires alliés l'ont déclaré. Dans la même journée, l'Autriche a publié que de l'alliance de la France elle était passée dans celle de nos ennemis. Enfin, dans la nuit du 10 au 11, des feux rapides, brandons de guerre d'une nouvelle espèce, avaient été allumés sur toutes les hauteurs de la route de

La convention signée à Newmarck, en établissant un terme avant lequel il n'est pas permis de dénoncer l'armistice, n'en fait nullement une obligation, et n'annonce d'ailleurs en aucune manière que, ce terme arrivé, la négociation doive cesser. Le médiateur ne regarde-t-il pas comme le plus saint des devoirs de concourir à faire rejeter une interprétation qui détruirait l'espoir d'un rapprochement que les soussignés hâtent de tous leurs vœux et de tous leurs efforts? (Note des plénipotentiaires français du 10 août 1813.)

Prague à Trachenberg, pour donner aux troupes russes et prussiennes le signal convenu qui les appelle en Bohème.

Cependant les lettres de Prague, qui contiennent ces nouvelles, laissent encore une lueur d'espérance.

Si le congrès est dissous, la négociation particulière avec le duc de Vicence, n'est .pas rompue,

Le 11, au milieu même du premier trouble inséparable de cette grande rupture, M. de Vicence a vu M. de Metternich, qui avait reçu de son côté la communication venue par la voie de . M. de Bubna. M. de Metternich trouve que ce n'est pas assez de céder Fiume avec l'Illyrie; il persiste à réclamer la cession de Trieste. Quant à la ligne de l'Oder que nous demandons pour la confédération, il considère cette prétention comme insoutenable au moment où toutes les puissances alliées sont d'accord pour reconstituer la puissance de la Prusse; il demande formellement l'indépendance de la confédération germanique et de la Suisse. Au surplus, il déclare que l'empereur d'Autriche se charge de communiquer la proposition de la France à l'empereur de Russie, qui doit arriver le 14 à Brandeitz.

Ainsi cette négociation commencée avec l'Autriche médiatrice se continue avec l'Autriche se déclarant contre nous, et l'empereur Alexandre doit, y intervenir.

Napoléon veut faire cesser les difficultés d'un seul mot; il cède tout ce qui est en contestation. M. de Bubna, rappelé par suite de la déclaration de guerre, est au moment de quitter Bresde pour retourner à Prague. Napoléon lui envoie son ministre des relations extérieures, lui fait expliquer le dernier état de la question, et l'invite à porter lui même à l'emit pereur d'Autriche l'assurance que le cabinet de France adopte dans leur entier les conditions énoncées par M. de Metternich.

Quant à la Hollande et aux villes anséntiques, si Napoléon demande à les garder, c'est seulement en dépôt jusqu'à la paix maritime, et pour en faire un objet de compensation avec l'Angleterre.

Les sacrifices sont immenses, et cependant Napoléon ne se flatte pas d'être écouté. Il na trop le pressentiment des passions qui gouvernent à Prague, pour espérer de les désarmen par des concessions. Mais c'est un dernier témoignage qu'il veut donner de sea dispositions pacifiques, et la réputation qu'on lui a faite d'ainier la gitelre lui en impose la loi. Autour de l'empereur en est plus confiant dans les résultats. Ma de Buhna lui-même, en se jetant dans sa calèche, est

personde que l'ange de la paix y monte avec lui. Il doit ariver le 14 au matin : ce sela deux jours encore avant que les hostilités ne puissent commencer. On reste quarante limit heures dans l'attente, et bientôt tout espoir s'évanouît! ' -1: M. de Metternich, en reconnaissant que les concessions de l'empereur'Napoleon alliaient pu faire la paix le re; a répondit qu'elles étaient arrivées trop tard pour prévenir les hostilités. Il faut d'ailleurs en référer à l'empereur Alexandre pet co souverain ; 'qui dévait aitiver le 14 a Brandeitz, n'est plus attendu que le 15 ou le 16 par l'empereur d'Autriche: ( ) in equap esciquin Le retard de quelques heures a donc suff. dans une crise de cette importance, pour fournir une cause de guèrre et de conflagration générale, et ce sont ceux-là même qui ont le plus parlé de leur désir de la paix, qui ont poussé le zèle jusqu'à se déclarer médiateurs, qui s'arment rigoupeusement d'une pareille raison ! lb Peut !bri pousser la ponctualité plus loin? Jamais derision ne fut plus amère!

La répugnance que Napoléon avait à se jeter dans les bras de l'Autriche n'est déjà que trop justifiée ; elle va l'être encore davantage. la guerre est habile à révéler tous les secréts de la politique.

Les allies et l'Autriche étaient déjà réunis de

principes anape que les traités seusepet déclaré les unies. C'est l'Autriche elle-mêtre qui, dans son manifeste : prend-sois de consigner pour l'hitoire cet important even

Il n'est donc plus permis d'en douter. Les pressentimens, de Napoléon, sont pleinement confirmés. L'appristice n'a été, conclu que pour donner à l'Antriche, le temps, de compléten ses armet mens, le congrès de Prague n'a été inventé que pour elder l'Autriche à dénouer les engagements qu'elle n'ayait pas le courage de nompre jouver tement. Les formes d'une négociation n'ont été adoptées que pour mieux déguisen le passage de la condition d'allié à l'état d'ennemi déclaré; enfin le cabinet de Kienne, vient d'abuser de ce qu'il r, a de plus sagré parmi, les hommes : un

Les routes de Bohème étaient depuis un mois préparées pour le passage des armées susses et prussiennés. Y Voir l'ongrege du colonel Butturlin, aide de camp de l'emperéer l'allandre, 1817, 1948, 86,).

M. de Metternich, venant à Dresde pour négocier, avec l'empereur Napoléon, sortait du camp de l'empeneur Mérindre. (Récit de ce qui s'est passe à Dresde en 1813, main Baron', telhoui oculaire, pag. 143.)

L'Asgletance donné le l'Autriche, pour prix de son accesson à la coalition de 1825, un subsidé de 500,000 livr. sterl. en traites sur Londres. (Voir l'ouvrage de M., de lonveran, sur l'Angleterre; tom, y, pag. 259.).

médiateur, un congres, et le nom de la paix'. ambe. ib nout , l'empereur Napoléon allait quitter Dresder docsone Made Marbonne se présente. Notre ambassadeur a dû se retirer de Prague ides que la retipulue laira été signifiée; il est parti décette ville le 14: Le dec de Vicence, qui est thus the position plus confidentielle, ne revient pus encore. Ayant reçu da duc de Bassano l'ordre exprés de faire wat de qu'il pontrait pour rester, et voulant concilier les convenances, il a demandé à se retirer à la campagne dans les environs de Prague, et M. de Metternich a mis zitstiter à sa disposition, de la part de l'emperenr' d'Autriche; la résidence de Konigsgratz, qui appartient à ce souverait. M. le duc de Vicence y attend la réponse qui doit résulter de l'entrevue de l'empereur d'Autriche avec l'empereur Alexandre 2.

M. de Narbonne est porteur de la déclaration de guerre. L'empereur se plaît à répondre à cette explosion de haine par un dernier vœu pour la paix. Sa botte sur le marche-pied de sa calèche, il dicte à l'un de ses secrétaires l'instruction suivante pour le duc de Bassano:

<sup>1</sup> Réponse du cabinet de France à la déclaration de guerre de l'Autriche.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voir la fin de cette négociation ci-après pag. 235.

"L'Autriche médiatrice rendait toute conci"liation impossible; mais l'Autriche, en se dé"clarant en état de guerre, nous met tous dans
"une position plus vraie et plus simple. L'Eu"rope est ainsi plus près de la paix, car il y a
"une complication de moins. En bien, puisque
"les, alliés fondent tant d'espérances sur les
"chances des combats, rien n'empêche de négo"cier: en se battant. Écrivez à M. de Metternich
"que je propose d'ouvrir dès aujourd'hui un
"congrès dans une ville frontière qu'on neutra"lisera", m

M. de Bassano rédige aussitôt la note qui contient cette dernière proposition, et l'empereur est déjà loin de Dresde.

FIN DE LA TROISIÈME PARTIE.

La réponse de M, de Metternioh à cette communication est du 21 août. Elle n'a pour objet que d'ajourner indéfiniment la question de l'ouverture d'un congrès. On peut s'en convaincre en la lisant dans les pièces historiques qui sont à la suite de cette partie.

### 1 10 4 14 15 •: 1 > ~

en de la companya de la co

٠,

ı

## SUPPLÉMENT A LA TROISIÈME PARTIE.

PIÈCES HISTORIQUES.

## SUPPLÉMENT A LA TROISIÈME PARTIE,

## PIÈCES HISTORIQUES,

|   | Pages.                                                  |
|---|---------------------------------------------------------|
| S | Ier. — Lettre de Napoléourau prince d'Epkuauli, relati- |
|   | vement à Hambourg                                       |
| S | II. — Extrait de la correspondence du général Dufresse, |
|   | gouverneur de Stettin                                   |
| S | III. — Mission de M. de Bubna à Dresde 115              |
| S | IV. — Négociation de M. de Metternich à Dresde 117      |
| S | V. — Suite de la négociation de Dresde. Correspondance  |
| - | entre M. de Bassano et M. de Metternich 147             |
| S | VI Négociation de Neumarck, pour la prolongation de!    |
|   | l'armistice                                             |
| S | VII Congrès de Prague                                   |

# SUPPLEMENT A TROISIÈME PARTIE

PIÈCES HISTORIQUES.

### S I LETTRE DE NAPOLÉON

AU PRINCE D'ECKMUHL,

RELATIVEMENT A HAMBOURG.

Men cousin, témoignez ma satisfaction au général Vandamme sur l'occupation de Hambourg. Je vous envoie un officier d'ordonnance qui est officier du génie. Il verra en détail Hambourg, les îles, Haarbourg, Lunebourg, Lubeck, si vous y êtes, le fort de Cuxbaven, et viendra me rendre compte de tout ce que vous faites, et de quelle manière se dirigent les travaux. Le major-général a dû vous faire connaître mon système: c'est celui que j'ai adopté pour toutes

les grandes villes. Une ville comme Hambourg ne pourgait être défendue que par une garnison de vingtcinq mille hommes et un matériel immense; et, pour courir les chances de perdre une gardison de vingtcinq mille hommes et un grand matériel, il laudrait une place qui pût se défendre au moins deux mois de tranchée ouverte. Or, pour donner à l'enceinte de Hambourg une résistance de deux mois de tranchée ouverte, il ne faudrait pas moins de dix ans l'et trente à quarante millions. Toutefois je veux conserver Hambourg, non-seulement contre les habitans, contre les troupes de ligne, mais même contre un équipage de siége. Je veux que, si cinquante mille hommes se présentent devant Hambourg, la ville soit non-seulement à l'abri d'un coup de main, mais puisse se désendre, obliger l'ennemi à ouvrir la tranchée, et soutenir quinze ou vingt jours de tranchée ouverte. Ces résultats, je veux les obtenir cette année avec la seule dépense de deux à trois millions, avec un matériel de cent à cent cinquante bouches à feu et une simple garnison de six mille hommes. Je veux que, dans cette hypothèse, la ville prise après un blocus de quinze ou vingt jours de tranchée ouverte, je ne perdo rien, ni en canons, ni en hommes, et que la garnison puisse se réfugier dans une citadelle, et se défendre un ou deux mois de tranchée ouverte, sélon la capacité et le degré de perfection auquel sera portée cette citadelle. La simple exposition de ce système l'explique; il faut travailler à l'exécution sans perdre uncheure. Vingt-quatre heures après l'arrivée de

mon officier d'ordonnance, dix mille travailleurs doivent etne à l'ouvrage. Nonsidevenuisité faire abattre toutes les maisons, qui sont sur le remptiri impitoyablement, sauf l'évaluation de l'indomnité qui sera payée par la ville; 2º vous devrez faire abattre toutes les maisons qui sont sun le glacis; 39. tentes les maisons qui sont sur la citadeller 49 vous devez en même temps faire relever tous les parapets on crensant tous les fossés; 5°. faine faine des ponte-levis à toutes les portes ; 62. faire faire des demi-lunes devant toutes les pertes; 7°. mettre de l'eau autant que les sossés en pourront contenir ; 8º. saire ce qui est nécessaire pour pratiquer une inondation dans les parues qui en sont susceptibles; 90. fermer à la gorge tous les bastions les plus importans et les plus grands avec un mur crénelé; les moins importans avec une bonne palissade; 10° faire travailler à un chemin convert et à un glacis; faire palissader les chemins couverts; 110. faire placer sur chaque bastion au moins quatre pièces de canon, dont déux d'un calibre de douze ou supérieur, deux d'un calibre inférieur; 120, faire placer des mortiers pour pouvoir tourner contre la ville, dans les deux bastions les plus grands, et spécialement dans le bastion et la partie de l'enceinte qui est entre les deux lacs, et qui peut facilement être isolée et considénée comme citadelle; 13° rétablir les retranohemens qui couvrent le grand faubourg, le bien palissader, y établir quelques blockaus; 140, faire couper toutes les îles par un système de redoutes et de digues; faire même des

ponts sur pilotis sur les petits bras; faire deux bacs sur chaque gros bras, comme je l'ai pratiqué à Auvers, l'un pour la marée descendante, et l'autre pour la marée montante, de manière que cent chevaux et cinq cents hommes d'infanterie puissent passer à la fois; relever, armer et palissader Harbourg. Supposez tous ces ouvrages faits, et ils peuvent l'être en peu de mois, il est évident que quatre compagnies d'artillerie et oing mille cinq cents hommes d'infanterie seront maîtres de Hambourg. Pour compléter le système, tracer une citadelle entre la rivière et la ville, de sorte que la citadelle, les îles et Haarbourg fassent un seul système. Cette citadelle peut d'abord être faite en terre, avec des fossés pleins d'eau, de bonnes palissades et des blindages en bois pour les magasins d'artillerie, pour les magasins à poudre et pour la garnison. Vous voyez que, la ville prise après un siége en règle, la garnison se réfugierait dans la citadelle, dans les îles et dans Haarbourg. Tout cela peut se faire dans l'année. Les années prochaines je ferai revêtir la citadelle en pierre, et lui donnerai toute la force possible. Voilà le système désensif que j'ai adopté pour Hambourg. Je donne l'ordre au général Haxo de l'étudier, de le tracer et de l'exécuter; mais il est bien important que vous profitiez du premier moment pour jeter à bas toutes les maisons qui géneraient l'emplacement de la citadelle, comme je l'ai dit plus haut. Je sais que le général Haxo avait projeté de placer la citadelle du côté d'Altona. Cela n'est pas possible : cela effraierait les Danois ; d'ailleurs, mon intention est que la citadelle soit une tête de pont sur la rive droite. Haarbourg une tête de pont sur la rive gauche, les iles un moyen de communication. Vous savezaque je n'ai point vu Hambourg; que l'on doit étudier l'esprit de l'ordre que je donne, et non la lettre, de manière qu'au 15 juillet, il n'y ait aucune difficulté à laisser six mille hommes isolés à Hambourg, et que leur communication avec la rive gauche soit à l'abri de toute inquiétude.

Sur ce, je prie Dieu, mon cousin, qu'il vous ait en sa sainte et digne garde. Buntzlau, le 7 juin 1813.

Signe, NAPOLEON.

The second secon

Communication of the second of

ages but all a real a coll

## § II. EXTRAIT

DE

#### LA CORRESPONDANCE DU GÉNÉRAL DUFRESSE,

#### COUVERNEUR DE STETTIN.

N. 1. Extrait de la lettre du général de Balow au gouverneur de Stettin. — N°. 2. Réponse du gouverneur de Stettin. — N°. 3. Extrait d'une lettre du général Tauentzien, au général Dufresse. — N°. 4. Réponse du général Dufresse. — N°. 5. Seconde lettre du général Tauentzien au général Dufresse. — N°. 6. Réponse du général Dufresse.

# (No. 1.) Extrait de la lettre du général de Bulos. Au gouverneur de Stettin.

Au quartier-général à Sokworlt, le 15 mart 1813.

#### Monsieur le général,

Les circonstances actuelles ont fait changer les relations dans lesquelles je me suis trouvé avec vous; elles m'obligent à m'expliquer sur le nouvel ordre de choses, etc. etc.... M. le major de Kau aura l'honneur de vous remettre la présente. Cet officier connaît mes intentions, et je vous prie de vouloir bien

DE MIL HUYE CHATD TREIZE.

111

lui communiquer les objections que vous serez dans le cas de me faire.

Agréez, etc.

Le général commandant le corps d'armée,

( No. 2.) Réponse du gouverneur de Stettin.

Stettin , le 16 mars ,1843. ..

Monsieur le général

Comme vous je gémis des circonstances et des événemens qui porte votre roi à la guerre. Je croyais avoir gagné votre estime dans les relations que j'ai eu l'honneur d'avoir avec vous, et il m'est douloureux de voir que je me suis trompé. Je ne m'effraie pas de vos menaces peu généreuses. Vous pouvez attaquer la place qui m'est confiée; mes camarades et moi nous la défendrons jusqu'à la dernière extrémité.

Agréez, etc.

Le général gouverneur de Stettin, en état de siége,

Signé, Dufrassa.

(No. 3.) Extrait d'une lettre du général Tauenteien

Monsieur le général,

Les réjouissances d'hier étaient motivées par la victoire nemportée près de Pegau sur l'armée française (Lutzen). Vu cet événement, je crois pouvoir vous offrir une capitulation. Ce n'est pas un défi que je vous donne, monsieur le général; au contraire, je rends toute justice à la valeur, à l'intelligence et aux moyens que vous employez pour la défense de Stettin, etc., etc...

Signe, le comte de Taurarzina.

1 11 2.

(Nº. 4.) Réponse du général Dufresse.

#### Monsieur le comte,

Un officier-général à qui son souverain a confié une place de guerre, s'il ne la défend pas à outrance, peut compromettre le salut de l'armée, l'honneur de ses armes et la gloire de son pays. Toute capitulation dans une place assiégée ou bloquée ne peut avoir lieu que lorsque les vivres et les munitions sont entièrement épuisés, ou si la garnison a soutenu un assaut à l'enceinte de sa place, sans pouvoir en soutenir un second; enfin, si le général gouverneur a satisfait à toutes les obligations qu'un homme d'honneur se doit à lui-même.

Voilà ma réponse, monsieur le comte, et je suis persuadé qu'elle ne peut affaiblir l'estime et la considération dont vous m'honores.

Signe, Duransan.

#### (Nº. 5.) Seconde lettre du général Tauentzien.

La place de Stettin étant en état de siége, toute communication doit être rompue. Si les plus grands abus se sont commis jusqu'ici relativement à la sortie des habitans, j'ai l'honneur de vous prévenir, monsieur le général, que les ordres les plus sévères sont donnés pour ne laisser passer personne par la chaîne de nos avant-postes. Vous voudrez bien donner les vôtres en conséquence.

Au camp devant Stettin, le 1er. juin 1813.

Signé, le comte se Tauenteien.

# (No. 6.) Réponse du général Dufresse.

La place de Stettin est hien an état de siége; mais cela ne me défend pas de laisser aux habitans de la ville qui n'ont plus de provisions la possibilité de sortir pour aller chercher une terre hospitalière. Refuser le passage à cas malheureux dévotés de besoin n'est pas un trait d'humanité à citer de la part de militaires de même nation.

Mes ordres, mieux réfléchis, sont donnés à cet égard', les voirtés seront ce que vous veudrez p de la ne me régarde pas : l'extreme malheur de ves contituyens ne retombéra pas sur molt de la contitue d

Le général gouverneur de Stettin en état de siège,

Signer, Durantshir og sterrer og

# \$ III. MISSION DE M. DE BUBNA

Ly , here ex not a seek and an ent de sieger rome est no me me ietend pas de lasser int habitais de conflict que la passibilité de sicrépeur eller en relieu une reur hospitablee. Resides no passible sie chen in passibile de la sort live de la part de la

Le soussigné au l'ordre de se rendre de mouveau suprésede se majesté impériele de France pour donner saite aux ouvergures de paix que le cabinet de Vieune s'est empressé de faire aux puissances belligérantes.

C'est avec une véritable satisfaction que sa majesté impériele at mysle, a été informée, par le retour du soussigné à Vienne, des dispositions pacifiques manifestées par S. M. l'empereur Napoléon. La médiation de l'Autriche ayant été acceptée par les cours de Russie et de Prusse, sa majesté impériale d'Autriche s'empressera de porter à la connaissance de S. M. l'empereur des Français les bases de pacification prononcées par ces puissances, et elle a chargé le soussigné d'exprimer le vœu d'être informée également des bases que croira devoir mettre en avant sa majesté impériale de France pour en faire le plus utile usage près des cours alliées susdites.

Asin de ne point laisser de doute sur la manière

dont la cour de Vienne envisage l'objet de la paix continentalé en l'aison aver la paix générale, le sous-signé observe que le cabinet autrichien porte tous ses vœux à obtenir par ses soins une pacification qui assure les rélations futures de toutes les puissances européennes, mais qu'il croit dans les circonstances actualles en trouver le moyen le plus certain en bornant, pour le présent, ses ques à un arrangement confinental qui fabiliterais en préparatie le paix maritimé.

Sa majesté impériale, mettant un gland soit à accélérer le plus que possible l'acheminement d'aue œuvre aussi salutaire, le soussigné prie S. Exc. M. le duc de Bassano de vouloir bien porter aussitôt que possible le présent office à la connaissance de l'empereur des Français, et de le meure à même d'informer sa cour de la réponse de la majesté impériale.

Le soussigné saisit cette occasion pour faire agréer, etc.

Signé, le comte de Bussa.

Le soussigne, remisire des relations extres ures de S. M. l'empereur et 1 d., nou l'ordre de passer la présente note at le sacrate de dett. des carters, es, et des adaires étrangéres de S. M. l'encerteur a vutra lie.

Le traité dans en pour a l'arre, le vi mere 1812, a supuié, article de C. s., l'ebb., en color de se secourre museum caucus.

g to Viven our sage l'objet de la pare NOTATION OF EVERY PORTED PORTION in to at how mutchien porte tous ses general reconfliction partitionion qui as-" M"DE METTERNICH A DRESDE. pois on't cont dans les circonstant ne. z et a. Notes de M. de Bassano a M. de Metterneli, du Zichendise Accuence de M. the Bassanti li dat e injuid, 177 Non Ap, 6 et 7. Notes du duc de Bassano, du 97 juin. - Nos. 8 et 9 Notes a mad. Ba Mattempich and a pining - Not to et at. Repliques accélérer le plus que pos son l'acheminement d'une causer and adutaire, le soussigné prie S. Exc. M. le due de Boon o de vouloir bien porter aussitôt que passion to present office a la connaissance de l'emof the in In Novi de dua de Bassano que como de mer see ver de la 1 ; doimesteeld mejeste impériale. Le soussigne soisit cetto occasion pour faire agréer Relativement à l'alliance.

Se A It combride BORNA.

Dresde, le 15 juin 1813.

Le soussigné, ministre des relations extérieures de S. M. l'empereur et roi, a reçu l'ordre de passer la présente note à S. Excell. le comte de Metternich, ministre d'état, des conférences et des affaires étrangères de S. M. l'empereur d'Autriche.

Le traité d'alliance conclu à Paris, le 14 mars 1812, a stipulé, article 3, § 2, l'obligation, pour les deux puissances, de se secourir mutuellement

dans le cas ou l'une iou l'autre viendrhit à être auaquée ou monsoée. L'artible à auréglé à arconte mille hommes, dont vingt-quare mille dimfanterie et six mille de cavalerie ; le socrans stipulé pan liarticle. 3. Les articles sépagés les soques ; signés sidualtenément, out fait l'application du traité d'alliance auras actéellement existant; de lu guerre catre la France sid la Russie.

- Le 26 du mois d'avril dernieu, M. le contac de Metternich remisch l'ambassadeur de mu majbité curie riote par liquelle il déclara que fout, all ampareur d'Antriche ne pouver plus rémphieles dispositions des articles 2 et 4 compris dans les articles serveus annunés du traité d'alhance et considérés vonne mieménant plant applicables à la conjoncture acquelle qui dominant que par l'Auriche recitait le secours auxiliaire atiquié par ledit traité.
- 8. M. dut être d'autant plus vivement affectée de ce changement opéré au moment et la campagne alfait s'ouvrir, que le prince de Schwartzenberg, abant de quitter Paris, lui avait réitéré l'assurance quielle pouvait compter que l'armée auxiliaire ne césait point d'être sous ses ordress.
- Copendant in majesté l'empereur et hoi accumilit, comuse devant lui rendre moins pénible cetie détermination illattenque plassurance donnée en même temps par Maile cointe de Mettetmich « qu'aller ne pouvait être coinsidérée comme un abandon de Malhamee, » et la déclaration faite par le prince de Sthiwertemburg thand une mote visibale remine au

sentacioné y di Plavie y le na avail quade an men an affait al préjugé une les bases de l'alliance aven la France, aret que un l'empéreur François trouvait un mat à zi chlappail à ogn blasque, il marait le promiter à le flistine Cas unidentenden enginitait me-a l'en pouveit suspent-of diapole leftextextex traité paux tapparts, militaires » de l'Autriche. » M. le comte de Metternich ne resset adopuis de manifestate de sonicotte à l'applassageur desSitMiskinaention di statele le regue d'Autriche san memorapanii à diseliques, anne des dispositions des apriwhe societare it on language is a structure in a structure action frompris due les actiones sessentamos in tuid Telle diatala situation des choses, lorsque Male comtenden Bubus de présente à Dresde, le 1,6 mais devadue Monthibit B. Tille lui fill connectre qu'il ente nécessaire qu'il sût, ou toute autre personne, i muni de pleiste pauvoja poup pégogian, concluse avigner de monnelles supulations secretes neans lesquelles on an dissimulareis en volu que la spoisa da Peris semit minule, marreed married in mile of a grown 111.M., le comte de Rubne, est revenu au quertier-général de S. M. le 30 mai, et il a assuré que a sa m dans était disponée à passer un age qui, en établismonantela validité du traité de Parle, confermentit muine réserve sur les stipulations qui se inpuversions mi red pasi chre applicables quar cipconstables and com la Mais , duraque le sonnaigné lui la domande d'il était alatoriseià migoriga une talle population supplétive : al. a répondul qui il n'avait pas d'instructions à sot bes

fer. M. de com tode Budon siet reparti , Te 4 de Ce Mois, pouplackement auprés de saiton. Press révélure 178 à Dresse, ell, sur dinterpellation qui fui du à été faite, il a déclaré étra sans au tous aten et sans pour pour sans pour sans

La question distribution de pendant distribution que la principal de la princi

S, M. agaitditia Mille come de Bubilit qu'elle ne verrait pas de difficulté à donner des instructions et des poumeirs pour régorier, soulceure et signer une conventions par laquelle on traitérat de mille diation de l'Autriche; mais qu'illimportant de revoil, avant d'enteur du inégociation, si l'allance existé tobjours, parces que, daisseures east, l'autriche; gurante de l'illours, daisseures east, l'autriche; gurante de l'illours égard dissique position déterminée, tandis que of dans le cas contraire, on ne sait plus dans titule est rendis que on ne sait plus dans trouvent respectivement les deux puissances. Cé n'était donc pas une question éthingele alle grand objet de la paix que celle qui avait pour bit lie déterminer si le traité de Paris existait encore?

Cependant S. M. voit renduveler, dans la indte remise le 11 par M. le comte de Bubna, l'offre de la médiation de l'Autriche, sans qu'il se présente de sa part aucun plénipotentiaire autorisé à négocier, conclure et signer:

- 1°. Une convention supplétive qui constate et assure l'existence du traité d'alliance;
  - 2°. Une convention relative à l'acceptation de la médiation.

Har médiation ne peut âtre doctritée sons réchement ner en mine actue pour authorise de production de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra de

-35 85 dyriddi vontambenos and sesting instructing partern property apparer

Properties and the series of t

12. Une convention and the convention of the sure lexistence during the Hamiltonia.

20 The convenion of the entropy of the Convenience

. Int according par S. M. a. et R. compo an (Naiso) Note the due de Bassano un comte de doction Metternicht find a donnen de and Ing design of the other beat of a subject that ... Relativement à la médiation proposée pour la poixe // pen de jours te men terre e esperamentes espliques பட்டி முறுவர் பர்கள் கட்டார் இணி ஆக்கும் து இது மும்! . Le soussignéti ministre des relations entérieures, hyant recus par l'intermédiaire de Ma le compo de Bubna june hotteen date du der desprésent union qu'est empressé de la mettre sous les veux de El Mi Ives R. - S. M. lui a ordonné d'a faire da régorise la pirante que de soilssigné d'hobseun d'adresser à son excellongo Malel comtoude Metternich a bribistre d'élatife des conférences et des effaires étuangères de su misjesté l'empereus d'Autriche. de la serie que la riche 1... Sa majesté l'empereur et roin's pas tenté d'exprimer le woon de la paix, soit avant de recummenter les opérations militaires, seis deputs que les évenemens de la guerre ont été favorables à ses armen il n'a point tehu d'autre langagé dans les communications avec l'empereur d'Aupriche et gives les agens qui ont été envelyés près de lui. : Son vœu est pour la paix générale, parce quay tant qu'elle ne sera pas conclue, aucune des puissantes qui ont des intérêts maritimes y ne pour la jouir de ses duoits et des avantages auxquels cette palliseule permettrait d'aspirer. La mission que la cour de Viente avais donnée à M. de Wessemberg à Londres vet dont l'objet a été dans de temps communiqué au soussigné, fut accueillie par S. M. I. et R. comme un scheminement were in para schemile. Myle comte de Metternich joignit à une nete; remise le 26 avril à l'ambassadeur de S. M., un rapport par lequel M. de Wessembergrannougait, le 6 du même atois ; que sous peu de jours le ministère anglais pourrait s'expliquer. Depuis communication n'a été faiscout l'un consitedans le cosedeiero rangirapeès trois moisiles chasts dent imbène danis lempens état y s'il ne rentinit da la conte idei Minde conte de Bubun qui li sout de Victine renonte à l'ospésance qu'elle unuit - S. Whi a ordenne dentairentasiégeal abaique Maragne S. Ma phobosa de Dresde ; parellorgaho de Mi de bonnes de Bulina zi d'établishement d'un léongrés unitontes les parties intérénées à la paix pénérale seraient appelées et où l'objensarait des pases pour consilier, toutes, les prétentions, elle pleuse qui l'était convenible que les Étate Unis d'Antérique et les insuges sepagaolany prissent-petti, ipercendicateur del poveirs manitishes avaient des inténte à disouters Litternention des Étate Unis paraissit d'autant plus Mundle ; due d'Angleiarre venait de refuser de né+ socier sur la médiation proposée par la Aussie; pour armages, les différens élevés entre d'Amérique et la Granden Bresigne and the contraction of the contrac -Maisira. Mantitopompalare en même temps que sirla Resolute la Prince votalejone traiter sans l'Ampleterne, elle Mitlégalement prête à y souscrire qu'ille mantinça Phinesitot graffes dispositions des buissances bulli-Bérantes, à genrégued, lai servient connuès ; que des

plénigatentiaires aucainnt été nommés et quion se seraidentandu sur le lieu de leur réunion en chagrès. elle y enverrait les siens.

... Il g a prime aussi que la majesté a exprime aussi formellement som lacen bont l'anachare q'un consuès. Déià, dix jours, se sont écqulés depuis que, l'agmistice a heureusement saspendo, l'affitsion, du sang est aucune communication, n'a encore fait, connaître les dispositions des puissances belligérantes au mayrol ..., Sa majestá rimpuntrait à regret la perte d'ap, tempe ah prichicum oti kis lenteura lapportées, à un objet d'ann și grand intéreti pour. l'humanité, à des prétentions dont allo trouns capendant l'indice dans la note, de M. de Buhna. Il semblerait, an effet, résulten de cette mote, que les, puissances belligénantes doivent traiter at communiquer, entre, elles par l'organe de la conf de Vignne, son est som embore to supple of agray

Sa majesté n'hésiterait point à manisester son ppit mon sprincette iprétention. Elle ne peut traiter de la pair, sons la négociez, elle ne peut négocies que dess les formes, consucrées, par l'usage de toutes les petisms capandes plénipotentinires qui, réuxis à coundes puis sanges: balligémates, et après l'échange des pleinte pauvoira respectifs, entreront an explication & riggs tuckethicitiens majaste ranonte an idnoit jubéront à l'indépendance des souverains, de faire traiten sts intérêts, par menuplénipotentiaires, con 250: conformant aux règles dont il n'y a pas d'exemple dans l'histoire qu'on se soit jamais écarté, ce serait élever une prétention que repousscrait tott État conservant le senamendersa diguner de namende production de name de la constant place de la constant place de la constant de solute de la constant de la

e shafamul' she itoque o garif shafigini garif and participation of partic

aux règles dont il ny actif à vemple dans l'histoire de conservat et en preque et n'est est at élever une presentent que repousse configuration que repousse conservant le ser-

En reponse à celle de M. de Bassano, no finance

englars by of male con-

Le soussigné, ministre d'état et des affaires étrailgères de St. M. l'empereur d'Ausriche y d'requi l'éture de faire la réponsé suivante à la note que Sun Exes M. le ministre des relations extérieures de Prance luis a fait l'honneur de lui adresser de Desede, le réjuiré dernien

L'Autriche et la France out conclu , le 14 mars parai, une alliance dans le cens et dans l'esprit de edle de 1756 Cone alliance, purement défensive, ent foudie sur le principe « du maintien de la paix du continue et du rétublissement de la paix marifitée se Elle repose dono sur la base la plus conforme à donc saint phlitique, et ses stipulations renferment le Féciprocise la plus purfaite entre les hautes parties comtractanges. Tout changement que l'on voudrait appor ten au traité patent no pourrait être qu'eu distriment de d'un en de l'autre de est principes. Les agièles sóparso el mercis ont détermind le goure de scopération de l'Antolebe dans une guerre qui multivirensement n'était que trop à prévoir, et que 4000 les efforts de commination de sa majesté impériale etropald apostolique n'ont pa faire éviter. Le 2012 e 2014 e 2014 e 2014

La guerro éclata en effet. Cependant l'emperdud, fidèle à ses principes, ne cesar pus, dans le cours

mème de cette campagne de 1812, marquée par les plus grands efforts des parties belligérantes et par une perte d'hommes dont l'histoire ne présente guère d'exemples, de porter les regards sur le rétablissement le plus prompt de la paix.

Sa majesté impériale, pour rendre ce veu plus effense manife de la manife de entheling yak spontasentait un intervalle buffis ant pour derelighten, Avenoice, paissanche. Elle offrit, dans le Misdefetziandemien, cominternention à la Etranche à la Passie, op. à l'Anglaterne i Elle éthodis sette blire à la Prusse, du moment que cette puissance parit en seine comprespartio pripoipale. I to advant 1 "Tontes'; à l'exception duil'Angletenre!; acoueillirent linterpression de l'Astriche. Bienest capendant if he Privie des liens offices de la cour de Vienne : no uffirait, pas pour rapprocher, des prissences céparéel Par une granda diversité d'intérêts, et surquelles tout scrifica, tout affort devait paraluse faible après ceux A CANADA IN THE COURSE OF THE ". Infinphraum no so siscendragea points. Il mi tarda pas à tomettagien miname de soutenia ses pardes de paix en organisant des fonces respectables; et c'est avec spinischion and and and and anticommunications done Marl'ambassadeur de France à de Nienne alacquitta dans le mois d'avril dete nier, qu'à cet égard som opinion était partagée par 6. Muliempestati Napoléan. Lie sousagné eut ordrette déclarers, sen trépanse à l'affice de Marte de Mart acte diplomatique cette réserve paris un lasuos tal
Les faits ainsi posés dans le imbrode dament de résulte que l'Autriche est loin de regarders on une liance avec la France, cette allience qui sepasse desentiellement sur le principe de la paix, comme inconciliable avec sa médiation, qui ne tend qu'à ramener le repos en Europe. L'empereur n'eût jamais sanctionné une alliance qui n'eût pas porte sur la base de la paix. Li franctidais la fout engagement qui s'oppo-Bu reponse à celle de paragrafique de celle de la serie de la seri

concilierajent pas aveculatitude communité par le besoin da résablissement de la paix. Sa majeste impet riale ajouta qu'elle était prête a consigner détà d'à

S. M. l'empereur des Français désirant, en outre, que l'offre et l'agraptation de de molistiche afterchienne sojent egalement consigned dais la acte diand to Hisman

821 **829** 

Bonnique d'apparent d'Antriche Halandande d deveroit sa shumbing amondation as to the mosampiesté i impinimiento grandonne en comsequence the source was the waste formed and the source de igit à la fois comme puissance principalettiff uniging attant inchendamiop de ilimi A anais, bas Sb main sente learning in the interest of the int in consider a saire a saire al saire de saire a con-Jerin Avserlangouverskahenrefrançais, Leving ma Tal TPRESSES à d'égaralisan celluspaie sus dalparations mement prejudicier a la **bomode indiance este<sup>mb</sup>a** not Alla mase seeing autimement a passe confession apper sessent a paulie es au acceptation ipulătions du traté d**ponésidaistes goiteibère**l And Charlestenisped entire of the the control of th peint pour ain décompaires pener régier les termes, de ajouta qu'elle, 15 mg i presser aix que se q

acte diplomatique notites visses risiss àngissuos al se pariste que l'échiente de la commande de la comme incompilial de avec sa médiation, qui ne tend qu'à rament le copos en l'autope. L'empereur n'eut jamais sanctionne une alliance qui n'eut pas porte sur la base de la paix. Hamastande de la paix d'autoppoporte sur la base de la paix. Hamastande de la paix d'autoppoporte sur la base de la paix. Hamastande de la paix d'autoppoporte sur la base de la paix. Hamastande de la paix d'autoppoporte sur la base de la paix. Hamastande de la paix d'autoppoporte sur la base de la paix. Hamastande de la paix d'autopporte sur la base de la paix. Hamastande de la paix d'autopporte sur la paix d'autopporte sur

serait à son rétablisse ment de siles à senogre au S. M. l'empereur des Français désirant, en outre l'entre desirant, en outre l'entre desirant des desirant des l'entre de l'entre des l'entre de l'entre

la mote que Son Esc. M. le duc de Bassano, ministre des relations extérieures de France, lui a fait l'hon-neur de lui adresser de Bresde, le 15 de ce moia. Sa majesté impériale lui a ordonné d'y répondre par les explications suivantes :

dernier, aux principales puissances belligérantes, principales puissances belligérantes, l'office de son intervention pour le rétablissement de la paix. Convaincue que, sans un juste équilibre politique, le repos si nécessaire à l'Europe ne pouvait être complétement assuré, et non moins convaincue que cet équilibre est directement lié à la paix marique cet équilibre est directement lié à la paix marique cet équilibre est directement lié à la paix marique les youx de sa majesté impériale durent nécessairement porter sur ceue paix; elle ent la satisfaction de voir son intervention ascentée par les puissances, auxquelles elle l'avait offette; l'Angleterre seule la déclina.

La marche des événemens conduisit l'Autriche à étendre son intervention à une véritable médiation. L'empereur en adressa l'offre aux principales puissances belligérantes. Toutefois, sa majesté impériale a cru devoir attendre l'époque où la médiation serait formellement acceptée, pour faire une nouvelle démarche vis-à-vis du gouvernement britannique. Cette démarche a lieu dans ce moment.

Des forces immenses se trouvent cependant rapprochées; l'armistice a un terme prochain, et des armées en présence s'opposent trop directement à la prolongation d'un simple armistice, pour que l'empereur puisse admettre comme possible la réunion

mmein er ver de die de la land de water fer being recently de l'Errope, à compart des piet mpotentuires de la regence de Cauri en des Enur-Comments, comment, en ener; supposer the les préparatifs indispensables, 18 discussion sul les formel 'a' domier an congres, Tarrivee des plenipotentialités et la negociation presiable sur les bases de h partication, n'entrainéralent pas des longueurs qui necessitelaient wife dislocation tres différente des authes PEt contille it admettre la possibilité que Pulie ou Tante des parties Belligerances voulit se dessaisir; shus garbintie, 'des avantages dont elle cromat avoir an gage assure dans la position actuelle de ses forces? Dans cet etat de choses, l'empereur s'est kitache à conciner les demarches en laveur d'une pacification generale, avec la conjoncture actuelle. Sa mafeste impériale a proposé qu'il fût négocié ; sous sa mediation, the park entre les principales pursualles du continent, qui felle-mette, servirait de base a la pacilication generale. Cette paix première replacera les puissances dans une attitude qui leur permettra d'atiendre la Feunion d'un congrès général. Elle conduira directement à la paix maritime, en sorte que celle-ci sera le complement de la paix continentale. Nul doute enfin que cette négociation ne puisse facilement se

reminer avant l'expiration de l'armistice.

Et, comme le château de Gitschin, en Boheme', se présente à la fois comme le lieu le plus rapproché et le plus central entre les deux grands quartiers-généralix, sa maiésté impériale n'hésité pas à proposer

à S. M. l'empereur Napoléon d'envoyer un négociaseur de la Mant audit se l'attraction de Caisschiev. (7. ...)

Le soussigné a ordre d'ainque, que la même demande vient d'être adressée à S. M. l'empereur de Russie et à S. M. le roi de Prusse.

Il suffit sans doute d'avoir énoncé le but de cette envitation, pour que S.M. l'empereur des Français ne puisse plus conserver le moindre doute qu'il n'entre puisse plus conserver le moindre doute qu'il n'entre aucunement dans les vues de l'empereur d'Aufriche de confondre sa médiation, librement acceptée par les puissances, avec des formes qui emporteraient exclusion des négociateurs charges de défendre directement les intérêts des hautes parties intervenantes. Sa majesté impériale s'est toujours montree defenseur trop zéle des droits des souversins et du principe de l'indépendance des puissances, pour qu'elle croie avoir besoin d'assurer qu'elle respecte les uns et les autres jusque dans leurs moindres nuances.

Le soussigné saisit cette occasion pour renouveler à S. Exc. M. le duc de Bassano l'assurance de sa haute considération.

.co. , Gipphina 19:49 juin 18:3. ,

Signe, Metterrice

Millionia - Id

to the en Bres-

S. M. l'empereur Napoléon d'envoyer un négons bishos d'un de la ment (.d. o/l).

La cussigné a pishindistalist que la même de ni mele vient d'être, deressée à S. M. l'empereur de Russie et à S. M. l'empereur de l'un de l'un de l'ense.

transport de l'ampereur d'autriche persiste dans les sentimens et dans les dispositions qui ont direction de l'ampereur et roi a vu avec satisfaction que sont et dans les dens de l'ampereur et roi a vu avec satisfaction que sont et d'autriche persiste dans les sentimens et dans les dispositions qui ont direct les suprimens et dans les dispositions qui ont direct les suprimens et dans les dispositions qui ont direct les suprimens et dans les dispositions qui ont direct les suprimens et dans les dispositions qui ont direct les suprimens et dans les dispositions qui ont direct les suprimens et dans les dispositions qui ont direct les suprimens et dans les dispositions qui ont direct les suprimens et dans les dispositions qui ont direct les suprimens et dans les dispositions qui ont direct les suprimens et dans les dispositions qui ont direct les suprimens et dans les dispositions qui ont direct les suprimens et dans les dispositions qui ont direct les suprimens et dans les dispositions qui ont direct les suprimens et dans les dispositions qui ont direct les suprimens et dans les dispositions qui ont direct les suprimens et dans les dispositions qui ont direct les suprimens et dans les dispositions qui ont direct les suprimens et dans les dispositions qui ont direct les suprimens et dans les dispositions qui ont direct les suprimens et dans les dispositions qui ont direct les suprimens et dans les dispositions qui ont direct les suprimens et dans les dispositions qui ont direct les suprimens et dans les dispositions qui ont direct les suprimens et dans les dispositions qui ont direct les suprimens et dans les dispositions qui ont direct les suprimens et de dans les dispositions qui ont direct les suprimens et dans les dispositions qui ont direct les suprimens et dans les dispositions qui ont direct les suprimens et dans les dispositions qui ont direct les suprimens et dans les dispositions qui ont direct les suprimens et dans les dispositions qui ont

Le sonssigné, etc.

Dreide , le ay juin 1843.

Signé, le duc de Bassanq.

# (No. 6.). Note the the the Blacker will be come

... (Suite de la précédente) . 11, 1 154

Les someignés, est., ayant seçu des instructions et des pouroirs pour dégestier, conclure, et signes, les réservés que S. M. l'empereur d'Autriche luge constant de faire au traité d'alliance du 14 mars 1812, et voulant, conformément aux intentions de S. M. l'empereur et poi, accélérer autant qu'il est possible citte négociation, entre sur-le-champ en matière, et prist, dès ce moment, S. Exo, M. le compte de Merrernich de lui remettre le projet des géocraes désirées pan sa cour.

La traité d'alliance se composerde neuf articles

Par l'art. 1, les demathantes parties contractantes songagent à apporter la plus grande attention à maintenir la bonne intelligence si heureusement établic entre elles, leurs états et sujets respectifé.

S. M. l'empereur d'Autriche est sans donts anjeund'hui dans les mêmes dispositions. Cependant la position de l'armée autrichienne en Bohème, qui garde son cordon devant l'armée française, et qui, contre l'usage établi, interdit le passage aux officiers et agens français munis de passe-ports en règle, constitue un changement de relations essentiellement nuisible au but de cet article. Si cette stipulation doit subsister, il serait convenable de part et d'autre de prendré, sans délai, des meunes pour évites tent-se quitpen métaltérat le literate auxiligrabe yen de s'entendre au sujet du glancupult des trimpsujusles frantières respectivés.

Par l'art. 2, les deux parties contractantes es gaurantissent l'intégrité de leurs territoires actuels.

Sa majeste persiste dans cette garantie en ce qui la conceine le soussigne à l'action de priel M. le contre de Metternich de l'All l'aire contaitte si l'All triche y persiste également, ou si l'article à du faitte doit etre place dans les réserves."

L'afficile 3 stipille l'obligation par les deux parties contractantes de se secourir mutaellement dans le cas ou, malgre les bons offices employés par l'une ou par l'autre, l'anné ou l'autre viendrait à este attal quée ou menacée.

Les Mart 4. 20 5 determinent la quotité du secours a l'épôque du doit étre fontais de la comment

Sa hidesse, constante dans ses principes; regitide ces stripiliations comme utiles et dans l'esprit de l'alliance. Poutéfois le soussigné aura l'honneur de s'expliques sur les modifications que l'autriche aurait désirées aussissi qu'elles lui seront connues!

Les urt. Cer y sont relatifs à la garantie réciproque de l'intégrité de l'empire ocionian et des principés de la marie agres l'outron la marie agres l'outron

ves don't l'Autriche jagerair ces deux und me disseur

Quant aux articles secrets, les réserves dont ils

priving the logical selection of the sel

S. m. le due pr B vory

(Nº: 7.) Note du duc de Bassano à M. le comte de Metternich,

Nº 8 Notardialla is francoidely Mother new terms

Le soussigné, ministre des relations extérieures, a porté à la connaissance de S. M. l'empereur et roi la seconde matte est l'enseité remissible réparation de Mettérnich, sous els hotorde 21 des ce mois-paration de la metternich de la company de la compa

Sa majesté impériale et royale a éprouvé une véritable satisfaction des explications contembes dans softe
note, en regrettant, la temps qui s'est écoulé depuis la
signature de l'annistice, enqui aurait été sintilement employé à l'ocuvre de la paix; elle récommet, d'après la déclaration qui lui, est faite des sensiment dont
S. M. l'empéreur François est animé pour les dioits
des souverains, que ces retards ne sauraient être iniputés à l'Autriche.

क्ष्यां कार्य से अपने से अपने अपने अपने स्वाधित करें हैं जिसके हैं कि अपने स्वाधित करें कि infaite deparantie infe Son Exe. M. he comite de Musica is a de la convoque ten as especial de la signa de la conversa de la conve nigualir and worvention Welative as Pacceptation la médiation de S. M. l'empereur d'Autriche, et elle a en conséquence ordonné au soulsigne de déclarer qu'il est pareillement muni de pleins-pouvoirs pour négocier, conclure et signer ladite convention. Le soussigné, etc.

Dresde, le 27 juin 1813.

Signé, le duc de Bassano.

No. 7.) Note du idue de Bassano à la le conte de Mallermelt.

### (N. 8.) Note de Mr le comte de Metternich au duc de Bassano,

Le sous signé, ministre des relations extérieures a porté à la connaissance de D. M. l'empereur et ros

Let somesigne jiministre diétau et iles effet che cerun. gènce ado i SudM. illempere de i d'Austicheb, ai reque le le deux notes que Son Exc. M. le duc de Bassant Ma 2,1 Sa majeste inginane borsesyrba inljub rumanned lijish

Mettitale du médiasem ne peas sens donte de colde ceteln (pains la pilus entière padépendaties., Si l'indeu Pendents politique de l'Autriche me peut être uffébus the parl'espriance l'alliance du s'anters 1824 ; altianne purcuent défensive et fondée directement stir la consernation de la paix du continent et sur le désir la rétablissement de la paix maritime, il n'en est cependant pas de même de la lettre de ce traité 11./

Le soussighe ne pouvant que se référer à sa mote du 22 juin, et répondant à celle en date de ce jour de M. le duc de Bassano, propose à son excellence d'écarter, dans un moment aussi important pour l'humanisé, toute discussion sur les articles particullers du traité du 14 mars 1812, et de placer la réserve relative audit traité dans une déclaration commune à l'Autriche et à la France, telle que pourrait être celle que le soussigné a l'honneur de joindre ici en projet.

Le soussigné saisit cette occasion pour renouveler à Son Exc. M. le duc de Bassano l'assurance de sa haute considération.

Dresde, le 28 juin 1813.

Signe', METTERNICH.

La qualité de médiateur emportant la plus entière liberté et n'admettant aucune obligation qui pourrait se trouver en opposition avec les intérêts de l'une ou l'autre des parties intérvenantes. LL. MM. fl. et Hh. l'empereur des Français, roi d'Italie, et l'empereur d'Autriche, toi de Hongrie et de Bohème, animes d'un égal désir de concoutir, par tous les moyens en leur pouvoir, au rétablissement le plus prompt de la paix; savoir, S. M. l'empereur d'Autriche par l'offre qu'elle a faite de sa médiation aux puissances belligérantes, et S. M. l'empereur des Français par l'acceptation de la médiation de l'Autriche; leursdites majestés impériales ne voulant, d'un autre côte, aucunement préjuger, par l'efait de la médiation, contre l'existence de l'altrance établie entre elles par le traite

du 14 mars 1812, sont convenues, d'un commun accord, de déclarer que les stipulations dudit traité qui affecteraient l'impartialité du médiateur, senopt suspendues pour tout le cours des négociations, se réservant expressément de faire revivre lesdites stipulations, sant les modifications que, d'un commun accord, elles jugéraient devoir y apporter ensuite de la pacification qui, dans le moment actuel, fait le pressier abjet des soins de leurs majestés impériales.

(No. 9.) Note de M. le comte de Metternich au duc de Bassano,

elativement à la médiation.

्रीयावाद्यः १८ म्यू वालस्यः १५ के काम भारती वर्णस्य

at in our pertant la plus entre

Le soussigné, ministre d'état et des affaires étranseus de S. M. l'empereur d'Autriche, a reçu la note que Son Exc. M. le due de Bassano lui a fait l'honneur de lui adresser en date d'hier.

Les dispositions de S. M. l'empereur des Français, res d'halie, qui se trouvent exprimées dans cette note en faveur de l'onverture la plus prompte des négociations, et le désir du cabinet autrichien de seconder l'œuvre de la paix par tous les moyens en son pouvoir, déterminent le soussigné à adresser à Son Exc. M. le duc de Bassano, pour constater et l'offre de la médiation de l'Autriche et l'acceptation de cette médiation pour la France, l'office ci-joint portant pu-

rement et simplement l'offre de la médiation de sa majesté impériale et royale apostolique.

Le soussigne saisit cette occasion pour renouveler à Son Exc. M. le duc de Bassano d'assurance de sa haute considération.

Dreide, le 29 juin 1813.

The individual service of the control of

Le squaispe, ministre, d'état jet des affeires atresses de S. M. l'empereur d'Autriche, en se référant au contenu de sa note du 32 juin, est autorisé à ponter à la connaissance de S. M. l'empereur des Estat-cais, roi d'Italie d'offre formelle de la prédiation de, S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohème, pour la paix.

S. M. I. de toutes les Russies, at S. M. le roi de Prusse, ayant accepté la médiation de sa majesté impériale et royale apostolique, leursdites majestés l'émpereur de Russie et le roi de Prusse étant préses la envoyer des négociateurs au château de Citte his ma Bohème, le soussigné a l'honneur de prier M. le dut de Bassano de le mettre à même d'informer l'empereur, son auguste maître, de la détermination de S. M. l'empereur des Français, roj d'Italis me paroquet

ourse i totti e me me du toure rockka<del>ning, da hopfe.</del>

o propravamilias gimes de come de vou ne como de vou ne como de come de como de la la como de como de la la como de como de la la como de la la como de como de la la como de como de la la como de la como della como de la como della como de la como della como de la como della co

ement et sunplement l'offre de la mediation de

(N°. 10.) Replique du duc de Bassano, al

Son Eve. W. Sinding de hissestiallassurance de so

Die le lo 29 jamei Se :

Le soussigné, ministre des relations extérieures, a placé sous les yeux de S. M. l'empereur et roi la neur de sous les yeux de S. M. l'empereur et roi la neur de sous les yeux de S. M. l'empereur et roi la neur de sous les yeux de Metterision, en daté d'hier.

'La proposition tonnéme d'ans cette noté l'énd à many é ministre noté l'énd à many é ministre noté l'énd à l'éndrée du traité d'allance du paraît en opposition avec les déclarations hites fusqu'à cé four par la cour de Vienne, et même avec les dispositions exprimées par M? le comé de Métternich dans sa précédente noté du la décé mois.

The hear air pouvoir de personné de laire que ce qui n'existe pas éxiste, or on he pourrait diré que le mune d'allahée existe, si contes les supulations étaient places dans les réserves.

Sumajeste avait pense que ces réserves, qui devaent etre l'objet de la convention à conclure, ne se rapportaient qu'al quelques articles juges par la cour de Vienne inapplicables aux circonstances actuelles; mais présique les colvent embrasser, ainsi que la note de Son Exc. M. le comte de Metternich autorisé à le croire, la lettre même du traité tout entier, sa majesté ne peut considérer ce vœu de la cour de Vienne que comme l'équivalent d'une renonciation à l'alliance. Le traité du '14 mars 1812 avait été conclu dans l'opinion qu'il était favorable à toutes les parties. Sa majesté, qui ne veut pas rendre son affiance oncreuse à ses amis, ne fait aucune difficulté de renoucer à celle qui la hait avec l'Antriche, si tel est le votu de S. M. l'empereur François. — Ce changement dans les rapports de la France et de l'Autriche n'altéréra en rien l'amité et la bonne intelligence résultant des derniers traités qui ont rétabli la paix entre les deux puissances.

Le soussigné, etc.

A control de la control

(No. 11.) Réplique du duc de Bassano,

Relativement a la médiation, que semant le

Le soussigné, ministre des relations exterisures, a place sous les yeux de S. M. l'empereur et l'offai note de Son Exc. M. le comte de Metternich, en date de ce sour, et relative à l'offre que la cour de Vienne fait de sa médiation.

Sa majesté impériale et royale l'a chargé, en le ponse à ladite note, de présenter le projet d'articles ci-joint comme un simple canevas pouvant servir à la négociation, pour laquelle M. le comte de Metter-

nich et le soussigné sont respectivement munis de

pleins pouvoirs, moi mais reconnaîtra dans le sens des dispositions projetées le désir de sa majesté de replacer sur ses bases l'Europe ébranlée par trente années de guerre, et de substituer à des paix partielles une paix générale, négociée non dans le cabinet, mais devant toute l'Europe, et en face de tous les peuples.

Ciest elnsi qu'il en su usé à Munster, à Nimègue, à Ryswick, à Utrecht; les puissances ne furent point arrêtées par la complication des intérêts et les lenteurs inséparables d'une négociation générale; et même, lorsqu'à Osnabruck on avait de plus à concilier des idées de religion, toujours si délicates, et de leur nature si peu susceptibles de modification, toutes les difficultés furent surmontées avec le temps et la persévérance. Pourquoi, aujourd'hui qu'elles sont assurément moins grandes, désespérerait-on de parvenir à un heureux succès?

Sa majesté préfère, pour le lieu du congrès, Vienne ou Prague, comme de grandes résidences où tous les négociateurs pourront se trouver réunis. Elle s'en rapporte au médiateur aur les mesures de police à prendre pour, faire jouir les plénipetentiaires des priviléges et des honneurs qui appartiennent à leur caractère et à la dignité des souverains qu'ils représentent.

Signd, le due pr Bassano.

l'Autriche, asin de commencer les négociations, et soit par des prélimientes abois penuine convention, soit par un traite de paix particulier, de faire cesser l'eslission du sang qui assige le continent.

APP Greet & aler Do juillet, l'une des deux parties belligérantes dénonce l'armissier ... ontornément à la

Art. 12. S. M. l'empereur d'Autriche offre an mé-sérment de succitation de l'autriche offre an mé-diation pour la pacification générale. Art. 2. Sadité majesté, en offrant sa médiation, n'entend pas se présenter comme arbitre, mais comme un médiateur animé du plus parfait désintéressement Etide: Musications in the interesting of the control of the contro de concilier les différent net de faviliter's estant qu'il dépendra de lui, la pacification générale.

Arta 3a La médiation s'étendra à l'Angleterre , aux Etats-Unis, au roi d'Espagne, à la régence de Cadix et à tontes puissances des deux masses helligérautes. S. M. l'empereur d'Autriche leur proposers les villes de Vienne ou de Prague pour le lieu du con-

Art. 4. S. M. l'empereur des Français accepte po lui et ses alliés la médiation de S. M. l'emp d'Autriche, telle qu'elle est proposée par les pour la réunion d'un core, code

Elle accepte également pour le lieu du congrès celle des villes de Vienne on de Prague qui sers le plus à la convenance des autres parties belligerant

Art. 5. Les plénipotentiaires français que prussiens se réunifont, dans ladite ville que cinq premiers jours de juillet, sous la médie

l'Antriche, afin de commencer les négociations, et soit par des préliminaires assoit passande convention, soit par un traité de paix particulier, de faire celser l'effusion du sang qui afflige le continent.

sire dendration de l'acceptant de l'

in and a pair sons la mediation de l'Autriche pour la paix continentale, et jugeant à propos de convenir également de ce qui regarde les négociations pour la paix gent alle, ont nomine, etc., etc., etc.

de la Inédiation à coutes les puissances belligérantes, pour la réunion d'un congrès de pacification générales qui live sur des bases stables les intèrêts de mater les buissances de l'Europe, ébrance depuis mater les buissances de l'Europe, ébrance depuis materiles ans.

AM. Il ser convoqué à cet effet un congrès général datte les Villes de Prague ou de Vienne, au choix des parties. :46

Art. Les États-Unis d'Amérique sont invités d'y envoyer des plénipotentiaires...

Il sera, pour l'Espagne, admis des plénipotentiai-

res du roi d'Espagne et de la régence de Cadix.

The convention, quit a state definite courte light of four sufficients of the convention, quit a state definite courte light of the project ci-dealers, a state suppointed data to the convention of the courte light of the court

Mondon

efected to the proper concern. We consume sind all the concern to the endographism of the concern to the endographism of the concern to the feet of the concern to the feet of the concern to the end of the end of the concern to the end of the end of the concern to the end of the end of

Art. Les États-Puis d'Aridingue sont mymes e.

sariogia des ple qu**al·lige v. S. de** plenépotentes. Il seus pour l'espane vir de les des plenépotentes. Le clauré l'Espane et da**s** en encode ( enc.

adiad come compared to the com

-LA-NEGOCIATION DE. DRESDE ...

ET M. DE METTERNICH.

## ( N°. 1. ) Lettre de M. de Metternich

A M. de Bassano.

Gitochin, lo 8 jnilfet #8:3.

Monsieur le duc,

Je fais passer à M. le comte de Bubna deux lettres autographes de sa majesté impériale et royale apostoli que, dont l'une est en réponse à celle de S. M. l'empereur des Français, en date du 30 juin, et l'autre porte ratification de la convention du 10. Cet officier général

s'adressera à votre excellence pour la présentation desdites lettres et pour les faire parvenir à leur haute destination, suivant que votre excellence le trouvera le mieux convenir.

Sa majesté s'est fait un plaisir d'accéder au désir de l'empereur, relativement au lieu des négociations, et elle a donné sur-le-champ des ordres, afin que tout soit préparé à Prague pour la réception des négociateurs. Ces nouvelles dispositions exigeant toute gociateurs. Ces nouvelles dispositions exigeant toute fois quelques jours, la réunion ne pourrait guère se faire avant le 8 du mois. Le mempresse de vous en prévenir, monsieur le duc, pour que l'arrivée simultanée des négociateurs puisse avoir lieu dans la journée du 8 de juillet. Fadresse la même information et invitation au ministère de S. M. l'empereur de Russie et à celui de S. M. le roi de Prusse.

Je prie votre excellence d'agréer, etc.

Signe, METTERNICE.

(Nº. 2.) Lettre de M. de Metternich

Au même.

.3.81 solfini 8 of , colorest الإصريخورات أو دريست

Monsieur le duc,

CHEST WITH LOND

بتطحاء وبإمانك كالأعلى

Par ma lettre du 3 de ce mois j'ai en l'honneur de prévenir votre excellence de l'invitation que nous adressons au ministère de S. M. l'empereur de Russie, et à celui de S. M. le roi de russe, pour la réunion des négociateurs respectifs à Prague; les réponses de M. le secretaire-d'état comte Nesselrode, et de M. le chancelier baron de Hardenberg, en date du 6, me sont parvennes ici ce matin par estatette. Elles portent l'une et l'autre que le terme du nurr, que nons ayions propose, étant trop rapproché pour que cet intervalle put suffire au temps requis pour les expeditions, instructions et pour le voyage, les négociateurs russe et prussien seraient sans faute rendus à Prague dans la journée du nouze. Je présume, d'après ce que votre excellence m'a fait l'honneur de me dre, que cette époque de réunion sera également de votre convenance. Du reste, les arrangemens sont prêts de notre côté pour la réception convenance ble des négociateurs au lieu de leur réunion.

Agréez, monsieur le duc, etc.

C. . . HELLERNICH

Signe', METTERNICH.

(N°. 3.) Réponse de M. de Bassanq.

Dresde, le 9 juillet 1813,

Monsieur le comte

500 10 10 8 pt 17 19 18 3.

Monsteur to dar

M. le comte de Narbonne venait de partir pour se rendre auprès de vous, afin d'avoir des nouvelles sur la homination des plenipotentiaires ruise let priissien, Touverture des négotiations et la profongation de l'armistice, lorsque M. le come de Bullia m'a festis la lettre que voue excellence m'a luit l'hôt l'hôt neur de m'écrire bier.

""Nos plenipotentiaires seralent sans adduné difficulté à Prague le 12; quoique teux de la fluissie ne mons ruisent par connus. Cet objet est de pen d'inportance qualité n'en est pas de meme de te qui regarde la profongation de l'armistice : fl'ést hillispensable que nous saccimpatience le retour du confrier charge de teste lettre.

Sa majesté avait pensé que, conformément à l'article 4 de la convention du 30 juin, S. M. l'empereur d'Autriche s'étant réservé de faire agréer à la Russic et à la Prusse l'engagement que nous avions pris, vous vous seriez chargé de cet objet, et vous auriez fait connaître l'arrangement adopté. La prolongation de l'armistice devait être publiée dans les places et à l'armée. Je prie votre excellence de me faire savoir ce qu'elle a fait et ce qu'elle a appris à ce sujet. De notre côté lé prince de Neufchâtel écrit A pos commissiles à Neamarck, la lettre dont je vais donnet communication à M. de Bubna. Nous authons fait oftendemarche des le premier moment, si nous n'amona pas em que vous vous en éticz chargé. Étant Angagéa poi mons importe de savoir si nos ennemis le sippe Side cue liétaient pas, et s'ils devaient refuser de prendre le thune chagement que nous, la position

gre nous sviens voilu éclaiscit de trouverait emhouilée de ponyeau. Sa majesté a lieu de regretter,
houilée de ponyeau. Sa majesté a lieu de regretter,
menieur de compe de poir pute voire excellence de se soit
menieur de comps.

The suppliquée a désire que Made contre de l'empereur désire que Made contre de l'empereur désire que Made contre de l'empereur désire que Made contre qu'il soit dens
le lieu ou elle se trouve sa primetre a voir de resefficie que en autre appearant de l'empereur de le lieu ou elle se contre de l'empereur de l'empe

eraf in the endown and so there is part of the end of t

Je reçois, dans le moment où j'allais expédier le présent courner, la siete que M. le duc de Bassano m'a adressée le 9 juillets Pour ne plas arrêter le présente expédition ; je mo réserve d'avoir l'honneur de lui répendre fossibillement demainants vous pris de le prévenir toutefois que, d'après vill confider qui m'est arrivé la nuit desnière de Resoluenbach ; les

coursede Bustie it she Prusie and recommit villellenext le terme du rel soud pracheire collene terme de
négociation, et qu'elles padénomerond points delleurcôtés l'amplibile avant sette appoparail est commit ple
que se qui pleut avid narait à unie prolongation d'arb
mistice dans les formes militaines est dub recourt de
la commission à Neumarch. Jainver avec pluisir, apur
ce que recommission à l'endre aux commissions franțale de
s'entendre avec les commissaires enzenieur anial porq

electrope surveshipatricos el custimente plug surveste esta plus de la completa del completa de la completa del completa de la completa del completa de la completa de la completa de la completa del completa de la completa de la completa de la completa del com

. s. Gentle of

## ('No. 5.) Leitre de M. de Metternich

A M. de Bassano.

Prague, le 12 juillet 1813.

Monsieur le duc,

Le comte de Narbonne m's remis hier la lettre que yous m'avez fait l'honneur de m'adresser, le q de ce mois. Occupé de l'expédition d'un courgier nous le comte de Rubna, j'ai chargé ce général d'informer votre excellence que nous venions d'être préxes

Wirsd Sibusticabe eladeruslerugt recombilatiffic tua Rivere previolico avindus reliais le recimenta i el letter négoriation, et qu'elles pacifisiongèment primest derleuse eldnisameiller hring difficuters ters varrivéiren lauchie danticingsmasikyretylerberomide klumboldi i iy trouvii) egalopant debuies midis Cleat saveo regiserofie itiis sound sharger mariiS. Mull'emperature des Fruit pate d'hasistanna'n mangeciations , etc jer insellatter de si di di s'éntendre avec les commissaires en norites anishorq Liepperenvétinoù Brandeise dans le plus etriet in-1895 kmili supithmoteth supposith another is destate androit y spain most tempue to chilteta ocoape par sa mal jesté impériale, ne saurait avités lieut. Mottes derons très-aises de conserver ici M. le comte de Narbonne, et je m'empresserai d'entretenir avec lui les rapports les plus suivis.

Je vous prie, etc.

Bly m K

Signe , Metternice.

(Nº. 6.) Réponse de M. de Bassano.

Dresde, le 16 juillet 1813.

Le comit de Nation, approprie de la la Monte de la leure

Tai recti la lettre que votre excellence in a la lettre que votre excellence in a la lettre de replande me proposis d'y repondre hier, mais des depeches qui vez mient de nous parvenir de Neuharck, et que je m'empressai de communiquer à M. le comte de Bubna, me portèrent à différen jusqu'anjourd'hui. De nouvelles lettres des mêmes commissaires arrivent à l'instant, et nous anaoneent que MM. de Schouwaloff et de Krusemarck unt roçu du général en chef des armées combinées les pouvoirs nécessaires pour conclure la convention relative à la prolongation de l'armistice. Il est donc probable que dans la journée de demain centeralisire impartante serantérminée crise (f

Sa majesté ayant appris que se M. L'empéur d'Autriche aurait pour agréchle que la senduite de la Rusi
sie, dans la monination de semplénipusantiére, me sur
point imitée par nous; sachant, d'ailleurs, monsieur
le contte, d'après ce que vous m'avez fait l'honneur
de m'écrire le 8, que le projet de nemmer Mi leidue
de Vionnes avait été agréé par votre auguste mattre;
il n'en a pas fallu davantage pour fixus le choix de
l'empereur. Je présente ce soir à la signature les pouvoirs qui doivent être remis à M. le duc de Vicence
et à M. le comte de Narbonne, pour la mégaciation
de la paix.

M. le duc de Vicence ayant rami provissirement à son service de grand-écuyer celui de grand-mints chal du palais, iles arrangemens qu'il doit prendre au, moment de son absence enigeront qu'il sée journe encere ici. Son départ ne sera pas lenge temps différé.

Agrice in animal courte, etc., if antellere

and a renser do la tetrategate appropriate to proceed to a force

and the beam of the control of the c

"La déclisation prédable que M. le hestenant gémirali comta de Bubne a été chargé de transmettre à sussifiet à votre excellence se trouve donc recever; par l'office que j'ai en l'honneur d'adresser à votre excellence le 12 de ce mois, ainsi que par le présent, la confirmation la plus authentique de l'entière exécution du sens et de la lettre de l'engagement pris par nini delubitemenasielide di midiodestine nejenor i un l'ordre de régler, sons la médicion designab en cont ce spei, sobre hourellasse entre cirquet.

Tai Lhonnenn daige. etc

Ages to contest a Armana

A M. le conte de studion.

Trachenherg, le 29 juin. 1813.

Monsieur le comte,

Mons cur le comte

Dès mon retour de Ratisbonne, je n'ai pas manqué de soumettre à S. M. Tempereur la proposition que votre excellence a été chargée de nous faire relativement à une prolongation de l'armistice jusqu'au 10 août. Fidele aux principes de ne prendre aucun détermination sur des objets d'une telle importance sans s'être concertée préalablement avec des allies sa majesté impériale a disséré d'y répondre, qu'elle allait avoir une entrevue avec le prince royal fixée au o de ce mois. Son altesse royal est arrivée avant-hier à Trachenberg. Sa majesté imperiale a eu la satisfaction de trouver le prince dans des dispositions entièrement conformes aux envers l'Autriche. En consequence, les deux cours alliées se sont décidées, avec lui, à donner à S. M. l'empereur François une nouvelle preuve d'amité et de confiance, en prolongeant, au détriment même de leurs intérêts militaires, l'armistice jusqu'au 10

anter MMU di Antonerer de li Parabolità relevirose nui euro d'hui l'ordre de régler, sous la médiation de votre cour, tout ce wir a rapport a elite profonguilon:

Jai L'honnens d'être, etc.

Signé, le comte de NESSELBODE.

M. I .. .. in Vesselvede Lettre de M. le baron de Hardenber

A M. le comte de Stadion.

T ach abers, bert juntlet Bis. Trachenberg, le 11 juillet 18:3.

Mousieur le comte.

Monsieur le comte,

Monsieur le comte,

Ge me suis empresse de mettre sous les yeux de

Je me suis empresse de mettre sous les yeux de

S. M. le roi mon maître, des mon retour de Raiss
an entre von ob equand et le condition en entre von

bonne. La proposition que votre excellence a été

chargée de nous faire relativement à la prolongation

chargée de nous faire relativement à la prolongation

de l'armistice jusqu'au lo août. Sa majeste a différé

qualiforme vant d'en avoir confere avec S. A. R. le

confis solt even d'en avoir confere avec S. A. R. le

confis solt even d'en avoir confere avec S. A. R. le

confis solt even d'en avoir confere avec S. A. R. le

confis solt even d'en avoir confere avec S. A. R. le

confis solt even d'en avoir confere avec solt even le confis solt even de Suede, avec leque elle devait avoir

prince royal de Suede, avec leque elle devait avoir

confis solt even d'en avoir confere avec le confis en entrevue à l'rachenberg, le o, et avec le minis
le confis en concert avec les deux cours alliées,

alle et charmée de conner a S. M. l'empereur d'au
mi el solt en convelle preuve d'amitie et de condescen
mi el solt en prolongement l'armistice jusqu'au l'o août.

cundis en prolongement l'armisti es se sont décidees, avec lui, à donner à S. V. pereur l'irançois non sont leur preuve d'autre et au pereur l'irançois non sont die preuve d'autre et au le constant l'agrante d'autre ges, se som décidees conditioned the prefice out, an detriment meme de legge intérets militaires l'immission jusque to the stant period and bases for blue requipments in the stantage that

## YI. REGUCIATION DE REUMARCE.

#### POUR LA PROLONGATION DE L'ARMISTERIO

N°. z. Lettre des commissaires français, du 11 juillet 1813. —
N°. 2. Réponse des commissaires alliés, du 11 juillet. —
N°. 3. Lettre des commissaires français au prince de Neufchâtel, du 17 juillet. — N°. 4. Lettre des mêmes au même,
du 26 juillet. — N°. 5. Texte de la prolongation de l'application,
du 26 juillet. — N°. 6. Lettre de M. de Metternich à M. de Bassano, du 22 juillet. — N°. 7. Réponse de M. de Bassano, du
24 juillet.

Messieurs,

Lettre des commissaires français à Neumande il

Meumarck, le'rr juillet 1813, à deux heures et despite du seir.

de transmeren sans need een te des votrafer

Nous avons l'honneur de vous prévenir que S. A.

le prince vice-connétable major général nous instruit que S. M. l'empereur d'Autriche ayant offert sa médiation, et l'ouverture des négociations à Prague le 12 courant, et la prolongation de l'armistice jusqu'an 10 août, afin qu'il y ait un intervalle de quarante jours entre les négociations et leur terme, S. M. l'empereur et roi a accédé à cette proposition.

Nous sommes donc autorisés, Messieurs, à vous

proposer qu'il soit signé entre vous et nous une convention relative à la protongation de l'appristies jusqu'au 10 août.

Agriculta Photo continue deniminal Administration

Signé, FLAHAUT, DOMOUSTIER. her is e described as a direct du respublit, an the comment of the carpation of de Neut the property of the man man man and a state of Me 2.) Réponse des commissaires allies. Neumarck, le 11 juillet 1833

#### Messieurs.

and a comment

Nous avons reçu la lettre que vous nous avez fait Phonieur de nous adresser aujourd hui à deux heures de l'après-midi. N'ayant encun ordre ou autorisation quelconque qui ait rapport à l'important objet dont vous nous donnez connaissance, nous dayons nous borner à vous assurer que nous nœus empresserons de transmettre sans perdre de temps yetre lettre à S. Exc. M. le général en chef,

Agreez, etc., etc. opt of Prof. Signe, le comte Schouwslore et Kausmann. July of Long to हर र १८ र फ. ताल ३ (उस्माडांस्ट्रोपश्चावेत drawing of all in . S. V. Pemof a more of abragar in all a control of and a control of the cont

None avons l'honneur de vous remettre la copie d'une lettre que M. le général en chef des crusée combinées a écrite à MM. les général en chef des crusée combinées a écrite à MM. les général en chef des crusées sien. Votre altesse y verte que le général mu chef appellengation de l'ampistice justice que comparte pour la prolongation de l'ampistice justice que comparte pour le prolongation de l'ampistice justice que comparte pour le prolongation de l'ampistice justice que comparte pour le prolongation de l'ampistice pour le production de la prolongation de l'ampistice pour le prolongation de l'ampistice production de la prolongation de l'ampistice production de l'ampission de l'ampission de la prolongation de l'ampission de l'ampis

Extrait de la réponse de M. le général en ches

A MM les commissaires resse et praesten.

Beichenbert , le . Spailles i Se S.

#### Messieurs.

J'ai en l'honneur de recevoir votre lettre en date des 3 de ce mois, ainsi que le projet de convention qui s'y trouve joint.

Je vois que deux difficultés en arrêtent la conclu-

La première est celle qui regarde le jour où les hostilista principant principant and the Car feet a de cet égard, de S, M. l'empereuna avent son départ de l'armée, des ordres très positifs, je ne puis que m'y conference exactement. Nous ne saurions consentir à dépasser le terme du 10 août (n. st.) pour la reprise des hostilités, si les préliminaires de la paix n'étaient piquigate di montro é pumpre de la cudatur distante ves de fédigrace qui batacque qui poite ione, viide dipuler ce amidmentary desired as particular appropriate the second s helpoint faithmention ple denouglasion property (n. st.) pour pouvoir recommencer les hostilités le 11 août (n. st.), c'est-àidire que, piese le moment deminging sanger lances decity l'armistice aura cessé, et que l'on sera en droit d'agir hostilement. Je ne Course ides de regneds and the design chalance supp même mon désig nomme of na l'est pas. En consé-

quence, il est inutile de revenir sur ce point.

La secondo difficulté concerne les officiers à envoyer aux places occupées pan les troupes françai-

ses, etc., etc., etc.

Signé, le général en chef Paroistade Toller.

I vi en l'in revent de ra evoir votre lettre en deu des <sup>3</sup> de ce mois, à <u>l'aque le</u> projet de convention qui sy trouve joint.

je voi, que deux dide. viltés on arrêtent la couclu-

de l'armé de l'ordre de l'ordre de l'ordre de l'ellent de l'armé d

rouge de Prusse;

.round Fille batten de Université et , général-major au service de S. M le roi de Prusse, grand-croix de l'ordre de l'aigle-rouge, chey aber de l'ordre du mérite; munis de pleins peur sies de S. Eve, monsieur le général d'infentance de l'aigle plant de la grand d'infentance de l'aigle plant de l'aigle plant de l'aigle plant de l'aigle plant de l'aigle de l'aigle plant de l'aig

Les puissances belligérantes ayant jugé nécessaire Les puissances belligérantes ayant jugé nécessaire Les puissances belligérantes ayant jugé nécessaire de prolonger farmistice conclu à Plesswitz le juin dernier, ont nommé à cette fin, pour leurs pléni-

Le baron Dumoustier, général de divisionispassionel en second du corps des chasseurs à pied de la garde impériale, chambellan de S. M. Lempereur et roi, l'un des commandans de la légion-d'honneur;

Et le baron Flahaut, aide de camp de S. M. l'empereur et roi, général de brigade, officier de la légion-d'honneur, commandeur de l'ordre de St.-Henri de Saxe, mannis de plains-pouvoire de son altesse le prince de Neufchâtel, vice-counétable, major général de l'armée;

Le comte de Schouvaloff, lieutenant général, aidé de camp, général de S. M. l'empereur de toutes les Russies, grand-croix de l'ordre de Wolodimir de la deuxième classe, grand-croix de l'ordre de faintel-Annogrehevalier l'entre de l'ordre de faintel-Annogrehevalier l'entre de l'entre George de la principal de l'entre de sant de l'entre de se l'entre de se l'entre de se l'entre de l'entre de St.-Jean de Jérusalem, et grand-croix plus plus le rouge de Prusse;

Et le baron de Krusemarck, général-major au service de S. M. le roi de Prussse, grand-croix de l'ordre de l'aigle-rouge, chevalier de l'ordre du mérite; munis de pleins-pouvoirs de S. Exc. monsieur le général d'infanterie Barclay de Tolly, général en chef des armées combinées;

Art. 1. L'armistice signé à Plesswitz est prolongé

juqulau 10 août.

Art. 2. Aucune des parties contractantes ne pourra

Art. 3. Si, ce terme expiré, l'armistice est dénoncé par l'une d'elles, elle en fera, six jours d'avance, la notification au tuartier-général de l'autre partie.

Art. 4. Les hostilités ne pourront, en conséquence, recommencer que six jours après la dénonciation de l'armistice aux quartiers-généraux respectifs.

Art. 5. Ladite convention sera renvoyée par des officiers français, à Stettin et à Custrin, et quant aux places de Dantsick, Modlin et Zamosck, les dépêches cachetées du major général de l'armée francaise, et le traité pour la prolongation de l'armistice, seront partés par un afficier/ruise ana géniterneurs de Dentzick, Modlin et Zamoschy qui jen rapt portera les réposses cachetées dans huit jourh Quait

Arte 6. Quantiaux difficultée survenuel quella cruotité des subsistances à fournir aux gamisons des places pendant la dunén de la prolongation de l'aguistide. on agonylent, da s'en néférier, de past et d'aumn aux planipotentiaires des puissances boldigérantes à Prague, sous la médiation de l'Autriche, et en mentant pour base ce qui est pratiqué en pareille occasion. 11

.Ant., v. Touten les clapees et conditions de la convention de Plesswitz seront exécutées pendant la prolongation de l'armistice, telle qu'elle est réglée cia not to the bulled comestic, so dessus.

Fait et airêté le présent acte en sept articles et en double expédition, les jour, mois ét an que dessis.

(Suivent les signatures.) ry pi na teno at posti ilization i delo

lan ani begin o I surrent in thursday Plant

The C. Lettre de M. de Metternich de man de

Mule comte de Narbonne m'n communiqué la dépérite que voirs ancèllence lui a adressée, en date du 19 dence mois qualisi que les pièces y annexées conservant les discussions qui ont en lien à Neumarck rélativement à l'atmistice.

Lis rendh dompte à l'empereur du nouveau retord qu'hiphouvell'adrivée de M. le dus de Vicence. Cest d'ordre ils its majesté impériale que j'écris directament, à votre excellence pour la prier de porter à la connalisance de S. M. l'empereur des Fransais la pénille impression que ce retard à produite supelle.....

L'empereur, les adressant l'offre de sa médiation aux puissances belligérantes, n'a pas été seulement mu par le désir de la paix; il y a été également déterming par le besoin de faire cesser le plus tôt possible les charges qui, souvent, plus que la guerre même, s'appesantissent sur les peuples, pendant cet état intermédiaire qui n'est ni la guerre ni la paix.

Sa majesté impériale n'a pas demandé la prolongation de l'armistice de Pleisswitz. Elle n'a cepen-

dant pas hésité diemplever ses bons offices pour bire admettra par les puissances alliées un tempe additionnel de vingt jours à signiff, au terme présumé des négociations, desquels, so, attendu. les distances des quartiers généraux respectifs et les pourparlers des cerenines, pour, faire, agreem à ces mêmes, puissemeen de prolongation de l'armistice, pe pouvaient guéres onjuillet, jour conserve the applicies of aup vine 11 L'engagement que, par l'article 4 de la convention du. 30 juin despise "S. M. l'empereur des Français engreureb, espiration and entering of erever eing rishe. dénoncer avant, le 10, april, l'ampistice mistattiment prensmis par nous aux prissances alliées, AL-1UM. l'emperent de toures les Russies, et le roi de Rausse · 1808 édèrent à la propposition de l'Antriche a et mous m'eanna paguadé à faire parrenir à S. M. l'ampereus des -Français l'information offinielle de lenr engagement formel à ce spiet. Que pouvait-il rester à désirer aux . puissances, helligerantes, pour, entrer, en régociation ch Prague? Par quelle autre pois plus légale l'engasement, de la France et le contrangagement, des alliés de ne pas dénoncer l'armistics ayant la 160 août npouvaient-ils Atre même rendus obligatoires de part et d'autre? Quel surcroît d'assurances la France pou-1. wait-folle attendre: sur, la défermination, des prissances erallies ?iiQveller garantie plus :: certaine pansaitelle ogalis (recovoir d'une sincérité entière et parfaisement réciproque jusqu'au terme convenue de la la contra de la contra del contra de la contra della contra de la contra de la contra de la contra de la contra della contra de la contra de la contra de la contra de la contra della contra de la contra de la contra de la contra de la contra della co

Des prigge lependant furgut expédiés que quarnien-général français d'aux commissaires à Naumanck. lind nongelle idesensions totalique à ètes manitrel, des gandates ted plus termentes! Es fait usite. de of the katter in the party in the south of the south conner Haril cuttainit les remits les plus précient a la cause de la part. Conditient prevoir la possibilité વેન્ક કુલ્સ કેક્સમ કેક્સમાં માનક તુર, કુલ, કુલ, કેલ કેમમાં સમાવતા માન્યા જાય કર્યા જાય કર્યા જાય કર્યા જાય કર્ er often pussinger alliere reading by by gue day by re juillet, jour convenu pour l'artivée des plenspotent things departer d'autre ; 187 crouversiene le 122 du moter, Lord seutement land que te que tripicatione a faire Agusaisby fite; milis meme dill theer and a plus dénoncer avaç sair Arive de son prique de sair attantament Wo discerbilisient de l'estation de l'étate de la les de le la les de le denne and a complete the spirit design of the spirit design. - સામકાન્ટમ્પાન્ય કેમ્પ્યુસ સાથે કેમ્પાન્ટ વધા માના માના કેમ્પાને કેમ કેમ્પાને કેમ Ache abum pix lonis biecrent pe sput bea unive pederiel i inflate des montes de la ferral de la constant - The comparation of the comparation of the comparation with the comparation of the compa arrissy Spraighter than II quiter a supréssinan 18 Proces Separation of the the Political Contraction of the Contracti France in manufacture places and spice presents as les formes en plomisques la profongadon. de Parinsandularisatisatisans musikuban birandirs dasari et dantre? Quel surcroit dessurances la l'innegano appendent aug hone pa bespiese agentique ayipare indes appression an authorise threst over gerageen a schauce entre les cabinesses consegues jusqu'au terme consegues de la conseque de la cons -inull messing a prior votro watellease ide vouloir bien me hire connictee, le plus 130 possible le corme auquel seront rendus ici les plénipotentiaires francaisai et milimité impériale intérité interesservit de mouveaux intéleus servit de motif à une perte de temps intépandié. de moit autoin se

Je prie votro excellence, etc. o o mal milita

nonness due le sepose que la reamon. Signé, Marrantes.

d Lettre do 1 1, Sop (1 propose que la réune n 2 et lu

minuted of the court of the control of the control

Monsieur le comte, distributo

Mula gindral de Btibna vient de me faire remettre la idute de votre excellence; en dité du 11 de ce mois. Ayant envoyé le même jour à M. de Narbonne sed pouvoirs et set instructions, j'avais satisfait d'avance à la demandé que vous me faites l'honneur de m'adresser par cette lettre. Elle se trouviit ainsi sans objet, et je n'ai point été dans le cas de la placer sous les yeux de sa majesté.

Quant aux détails dans lesquels vous avez jugé à propos d'entrer, monsieur le comte, je prie votre excellence d'agréer que je me borne, pour y l'épondre, l'étairappeler les faits au moyen de la notice ci-jointe.

Jar Thomsette det vous offrir', etc.

a and e are the dome "Bigno's leidue ma Bassano.

aquel seront rendus ici les plempotenmires frag.
unoi el veliul dimperial infection de special à une
la seribine trapication de special à une
union compleient aint le son compart de special à une

3 juillet. Lettre de M. le seillete de Meuerque.

Son excellence propose que la réunion
n'ait lieu que le 8.

8 id. Lettre du même. Son excellence propose que la réunion n'ait lieu que le 12.

g id. Départ de M. le comte de Narbonne pour presser les réponses sur tout ce qui avait été convenu avec M. le comte de Metternich.

9. Minor Jerre din dite de Bassaci de Molecumie 9. of ede Metternich. Il attronce de démarché de omodus faite à Neumarche dur déponde tout des 12. éde jude le cura de Molecumie de Materniche Iles ob un a donne avis de la nomination des plénipous ense ien tentistres russe et prusses, et de leur de a ence recritée à Prague.

2 id. Lettre du même à M. la général de la Bulina. Il voit avec plaisir l'ordre denné como la Neumarck.

M. le comte de Metternich la nomination du duc de Vicence et du comté de Narbonne comme plénipotentiaires français.

17 juillet. Correspondance de Neumarck. Les commissaires russe et prussien ne veulent pro-

... I Dhoffet l'abdistice and fine quan la abûr

19 id. Lettre d'envoi de ces pièces à M. le comte k rempinummoo de Merterne if any plempotentiaires francaia, du 29 juillet 18 doin 1919 M. ab atmon. she Memert unt decen 22/ id. / - Comespondance de Neumanek, Lies-somin the salves rusbe et prussien annonéeil qualis gation de l'armistice aux termes de la prolon-gation de l'armistice aux termes de la prolongue de la prolongu and a difficultée san l'envoi diofficiers français - the or managouvernours des forteresses et said la ment des places. des protectes pour l'approvissonne-ment des places. des protectes que le des places. de la constant des places. des protectes p

1 Mi le comte de Narhonne- no logs Il seg

23 dd. .... Envoi à M. le comte de Narbohne de la correspondance de Neumarck' et des instructions du prince de Neufchâtel, pour lever les dernières difficultés existantes.

Signature présumée des arrangemens à 25 id. Neumarck. ' /

Départ du duc de Vicence pour Prague, 26 id. en conséquence de la conclusion desdits

.cromssigned manster to that designed to cores de sa majeste imperiale et royale apostolique désirant voir ouvrir das bajos court de lei les es gonations qui, d'ici ca tam tres rappe le la

11.

i) juillet. Correspondance le Neumarck. Les coumissaires russe et prussienne veuleut pro-

SOVILUE GONGRÈS DE PRAGUE.

g id. Lettre d'envoi de 113 paces à M. le come

M. I. Note de M. de Metternich aux plenipotentiaires français, du 29 juillet 1849. Un 1942. Note de Metternich et aux plenipotentiaires français, du 29 juillet 1849. Un 1942. Note de Plenipotentiaires français, du 6 août. — No. 4. Note de Martenich, transmettant deux notes des plénipotentiaires alliés, du 8 août. — No. 5. Seconde note de M. de Metternich, du 8 août. — No. 5. Seconde note de M. de Metternich, du 8 août. — No. 6. Réponse des plénipotentiaires français, du 9 août. — No. 10. Noté de M. de Metternich transmettaif deux notes des plénipotentiaires français, du 10 août. — No. 10 août. — No. 10. Note de M. de Metternich pour le ruppure de la négociation, avec deux notes jointes, du 11 août. — No. 10. Réplique des plénipotentiaires, français, du 11 août. — No. 11. Déditation de guerre de l'Autrithe, du 12 août, et notes dictées par Napoléon. — Metoria Bernière aous de Mide Bassano, à M. de Metternich, du 21 août. — No. 10. Met Metternich, du 12 août. — No. 10. Met Metternich, du 12 août. — No. 11. Déditation de guerre de l'Autrithe, du 12 août. — No. 11. Déditation de guerre de l'Autrithe, du 12 août. — No. 11. Déditation de guerre de l'Autrithe, du 12 août. — No. 11. Déditation de Metternich plus 21 août. — No. 11. Déditation de Metternich plus 21 août. — No. 11. Deditation de Metternich plus 21 août. — No. 11. Deditation de Metternich plus 21 août. — No. 11. Deditation de Metternich plus 21 août. — No. 11. Deditation de Metternich plus 21 août. — No. 11. Deditation de Metternich plus 21 août. — No. 11. Deditation de Metternich plus 21 août. — No. 11. Deditation de Metternich plus 21 août. — No. 11. Deditation de Metternich plus 21 août. — No. 11. Deditation de Metternich plus 21 août. — No. 11. Deditation de Metternich plus 21 août. — No. 11. Deditation de Metternich plus 21 août. — No. 11. Deditation de Metternich plus 21 août. — No. 11. Deditation de Metternich plus 21 août. — No. 11. Deditation de Metternich plus 21 août. — No. 11. Deditation de Metternich plus 21 août. — No. 11. Deditation de Mette

structions to prince de Neutchatel, pour le ves les fernies et alubicalités existentes.

(No. 1.) Note de M. de Metternich

near noq one if the back trapel trapel are permission desired and permission desired are pe

Le soussigné, ministre d'état et des affaires étrangères de sa majesté impériale et royale apostolique, désirant voir ouvrir dans le plus court délai les négociations qui, d'ici au terme très-rapproché de l'armistice, doivent conduire à la pacification, des puissances belligérantes, a l'honneur, de s'adresser à LL. EExc. MM. les ducs de Vicence et le comte de Narbonne, plénipotentiaires de S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, en les invitant à se contente avec lui sur le mode à adopter pour les néguciations.

Il ne s'en présente que deux : celui des conférences et celui des transactions par écrit. Le premien, où les négociateurs s'assemblent en séanges négléts, retarde par les embeuras d'étiquette , par les leur gueurs inséparables des discussions verbales, par la rédaction et la confrontation des procès verbaux et autres difficultés, la conclusion bien au delà du temps nécessaire; l'autre, qui a été suivi au congrès de Teschen ; d'aprês lequel chacune des cours belligérantes adresse ses projets et propositions en forme de notes au plénipotentiaire de la puissance inédiatilée, qui les communique à la partie adverse, et transmet de même et dans la même forme la réponse à ces projets et propositions, évité tous ces imonivéniens. L'extrait ci-joint en copie fera connaître à LL. EExc. MM. le duc de Vigenge et le courte de Narbonne la marche qu'on a observée dans cette! occasion.

Sans préjuger les instructions que leurs excellences les plénipotentiaires de France peuvent avoit reques sur, un objet, sur lequel l'Autriche a déjà d'avance fixé l'appentique de leur cour, le soussigné a l'honneue de proposer de son côté ce mode, par le double mossif de l'avantage énoncé plus haut, et de la brièveté du

telage fice pent la turie des negociations. La cour mentantité de l'identifé des negociations. La cour mentantité de l'échantes priées à préférer, cette vois altregée, par la considération que les hautes puis micros mentant en négociation sont les mêmes dans les plénipotérationes ont été réduis pour le congres des Penchen, et selle se platé à voir dans l'heureuse lesse des transactions d'alors, le gage d'un résentes musisfalsabit des présentes.

Le suppliere affait avet empressedent cette premièle etclasion d'iffini à LL. EExc. MM. le duc de Vicente et le comp de Narbonne, les assurances de subsent considération.

equipt the fab ps mad a few and the Pregue, le 20 juillet 1823.

the southern the 17 the state of the configuration of the configuratio

Signé, le comte du Materanica:

Formes qui ont été observées dans les négociations de part, au congrès de Teschen, en 1779.

L'instruction des plénipotentiaires des puissances belligérantes, comme des ministres médiateurs, portait de traiter de la paix sans aucun appareil de contraits della société. Au moment de leur réunion, les manes della société. Au moment de leur réunion, les empérants de légitimèrent près du médiateur, et le inferment de leur réunion, les empérants de légitimèrent près du médiateur, et le inferment de leur réunion, les mines de légitimèrent près du médiateur, et le inferment des puissantes bélligérantes des puissantes bélligérantes

Pris die de che chief des la chel less la respectate teur, et c'est par son canal qu'Hs l'recurent fes rel Posses en les courre projets de la parité actuse. curles pleniporentiaires mont, pendant toute la filiree du congres vent aucune conference generale? Ils -farent cependant en contact our halier entre eux. ····Ce'ne'fur que'le jour de la signature de finite de 'paix que les plenipotentiaires des purstances Belligerantes s'assemblerent pour la premiere et pour la def-"there fois, "avec Tes mediateurs en seance generale, pour echanger les pleins-pouvoirs respectifs wet les rivée des ordres que lois evell mesaligie estitate leur cour, et de pouveu mesitet apres entrer en matière, le sontencia Il grent de les inviter à venloir bien , dans l'intervelle , percebber a lectrocce de s (No. 2.) Note de M. de Metternich

Transmettant deux notes des plénipotentiques affice. 912

Le soussigné, ministre d'état et des affaires étéafgères de sa majesté impériale et royale apostolique,
plénipotentiaire de la cour médiatrice, a reçu la réponse de LL. EExc. MM. le duc de Vicence et le
comte de Narbonne, plénipotentiaires de S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, à la note qu'il a
eu l'honneur de leur adresser le 29, pour les inviter
à se concerter sur le mode à adoptér pour les négociations. Il a transmis cette réponse à MM. les plénipotentiaires de Russie et de Prusse, et l'aThônneur
d'envoyer, ci-joint, la copie de Celles de Cès pléni-

potentiaires : A. L.L. EExq. MM . leidust de Nicence et le, comte, de, Narbonne.

Le soussigné regrette la retard qui résultora , pour la marghe de la régociation, de l'obligation où leurs sycellences, ont crisise trouver, de soungurs, à leur conr. une, question de forme, sur laquelle il avait mpéré : qu'elles se trouvaient autorisées à se prononcer enspite , des Dourparlers ; antérieurs l. la ll'instan de MM, les plénipotentiaires de Russig et de Prusse. Comme, il est essentiel toutefois de ne pas perdre la temperani, restera dour la nagociation a après l'arrivée des ordres que leurs excellences attendent de leur cour, et de pouvoir aussitôt après entrer en matière, le soussigné a l'honneur de les inviter à vouloir bien, dans l'intervalle, procéder à l'échange des pleins-pouvoirs, et de les prévenir qu'il adresse la même invitation à MM. les plénipotentiaires de Russie er de Prusselagnish och och a sindi tunter i er

sous la dete d'hier, par laquelle S. Exc. M. le comte de Metternich, ministre d'état, des conférences et des affaires étrangères, lui propose, en qualité de médiateur, les deux modes à adepter pour les négociations actuelles. Le soussigné accepte d'abendance le seçond, c'est-à-dire celui de la forme écrite, comme le seul en effet qui puisse remédier à la perte d'un temps précieux passé dans une vaime attente.

Les résultats que M. le courte de Metternich se promet d'ailleurs d'une forme de négociation qui a été créée, pour sinsi dire, par les mêmes puissances dont les plénipotentiaires sont ressenablés aujourd'uni, sont trop, désirables pour que le soussigné n'en accepte pas l'augure avec la plus vive satisfaction.

Il s'empresse d'offrir ici à S. Enc. M. le courte de Metternich les témoignages de sa plus haute considération.

Prague, le 30 juillet 1813.

Signe, D'ANSTETT.

#### Note de M. de Humboldi

A M. le comte de Metternich.

Le soussigné a vu par la note que S. Exc. M. le comte de Metternich, ministre d'état et des affaires étrangères de S. M. l'empereur d'Autriche, lui a fait l'honneur de lui adresser en date d'hier, en sa qualité de médiateur, quel est le mode que son excel-

lenge "propose i edopten phanches: altouistiche que rout, sichniches lementen princent. Il rend philosis lementen princent. Il rend philosis lementen princent. Il rend philosis lementen par legriu à celui templiféter aux spisope qui engagenu sone excellence è préfére aux spisope qui engagenu sone excellence è préfére aux spisope qui engagenu sone excellence è préfére aux spisoles primier, aimi qu'il is des fortifices propéres par se propéres plus en inétaile de sur l'unexè de la note, de Salivantible des mitables et en le la note, de Salivantible des mitables et royale en préférence de sa voir de salivant de la note de la note de salivant en majoré d'impériate les royale appetables a piem vou le sembange d'il lées étalement appetables a piem vou le sembange d'il lées étalement appetables et popular par le sembange d'il lées étalement appetables et popular par le sembange d'il lées étalement appetables et popular par le sembange d'il les étalement appetables et popular par le sembange d'il les étalement appetables et popular par le sembange d'il le sur étalement appetables et popular par le sembange d'il le sur étalement appetables et popular par le sembange d'il le sur étalement appetable de salivant appetable de salivant appetable et popular le sembange d'il le sur étalement appetable de salivant a

Il n'hésite donc point de déclarer, en vertil des pouvoirs doublit estimani ; quill accepte le model des transactions paradurin et par des pièces de lessées à la cour médiatrice, proposé pour les négociations pré-

sentes.

il se flatte de montrer en même temps par là le soin 'qu'il met d'évîter tout ce qui pourrait apporter des longueurs à la négociation, ainsi qu'il l'a prouvé par l'exactitude avec laquelle il s'est rendu à Prague le jour même qui avait été fixé formellement pour l'arrivée des négociateurs; qu'il n'a nullement tenu à sa cour que les négociations n'aient commencé au terme convent, let que c'est sans sa faute que le temps qui resus pour leur durée a été réduit à la brièvété dont S. Fixe Marie combe de Metternich parle dans son officer un avait à la contra dans son officer un avait de la contra dans de la contra de la contra dans de la contra d

Tour II. 2º. Edit.

occasion pour réitérer à S. Exc. M. le comte de Metternich l'assurance de sa haute considération.

Prague, le 30 juillet 1813.

· Signé, HUMBOLDT.

Concordat cum originali,

Signé, METTERNICH.

A, Soni Ener M. le counte de Mottoraich, ministre d'état et des affaires étrangères de sa majesté impériale et royale apostolique.

## (N°. 3.) Note des plénipotentiaires français

### A M. de Melternich.

Les soussignés, plénipotentiaires de S. M. l'empereur et roi, ont l'honneur de répondre aux notes qui leur ont été remises par S. Exc. M. le comte de Metternich, ministre d'état et des affaires étrangères de S. M. I. l'empereur d'Autriche, plénipotentiaire de la puissance médiatrice.

La convention du 30 juin, par laquelle la France accepte la médiation de l'Autriche, a été signée après que l'on fut convenu des deux points suivans:

- 1°. Que le médiateur serait impartial; qu'il n'avait conclu et ne conclurait aucune convention, même éventuelle, avec une puissance belligérante, pendant tout le temps que dureraient les négociations;
  - 2º. Que le médiateur ne se présentait pas comme

arbitre, mais comme conciliateur, pour arranger les différens et rapprocher les parties.

La forme des négociations fut en même temps l'objet d'une explication entre M. le comte de Metternich et M. le duc de Bassano. Il fut jugé convenable de s'entendre d'avance à cet égard, parce que, dès la négociation de l'armistice du 4 juin, la Russie avait manifesté ses intentions et donné à connaître qu'elle voulait ouvrir des négociations, non dans le but de la paix, mais dans la vue de compromettre l'Antriche et d'étendre les malheurs de la guerre. On s'arrêta à la forme des conférences.

Les soussignés ne peuvent que témoigner leur étonnement et leurs regrets de ce que, depuis plusieurs jours qu'ils sont à Prague, ils n'ont pas encore vu les ministres russe et prussien, et que les conférences n'ont pas encore été ouvertes par l'échange des pouvoirs respectifs, et enfin de ce qu'un temps précieux a été employé à discuter des idées aussi imprévues qu'incompatibles avec le but de la réunion d'un congrès, puisqu'elles tendent à établir que les plénipotentiaires doivent négocien sans se connaître, sans se voir et sans se parler.

La question posée par le plénipotentiaire du médiateur, dans sa note du 29 juillet, lorsqu'il invite les soussigués à se concerter avec lui sur le mode à adopter pour la négociation, soit celui des conférences, soit celui des transactions par écrit, a été résolue d'avance par les explications qui ont accompagné la convention du 30 juin.

Toutesois voulant, autant que cela dépend d'eux, lever toutes les difficultés et concilier les prétentions, même les moins sondées, les soussignés proposent au plénipotentiaire du médiateur, de n'exclure ui l'un ni l'autre mode de négociations et de les adopter concurremment tous les deux.

A cet esset, on traiterait dans des conférences régulières, qui auraient lieu une ou deux sois par jour, soit par notes remises en séance, soit par des explications verbales qui seraient ou ne seraient pas insérées au protocole, selon la demande ou la réquisition des plénipotentiaires respectifs. Par ce moyen, l'usage de tous les temps serait suivi, et si le plénipotentiaire russe persistait a vouloir négocier la paix sans parler, il en serait le maître et pourrait saire connaître par des notes les intentions de sa cour.

Les soussignés se flattent que leur proposition conciliera tout, et que les conférences ne tarderont plus à s'ouvrir.

Prague, le 6 août 1813.

· • •

Signé, Caulincourt, duc de Vicence; L. Narbonns.

## .(Nº. 4.) Note de M. Metternick Aux plénipotentiaires français.

Le soussigné, ministre d'état et des affaires étrangères de S. M. I. et R. A., plénipotentiaire de la pnissance médiatrice, dès la réception de la note que LL. EE. M. le duc de Vicence et M. le comte de Narbonne, plénipotentiaires de S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, lui ont fait l'honneur de lui adresser le 6 de ce mois, a fait communication de cet office à MM. les plénipotentiaires de Russie et de Prusse. Il vient de recevoir de leur part des réponses en date du 7, qu'il a également l'honneur de joindre ici en copie pour la connaissance de LL. EE. MM. les plénipotentiaires français.

Le soussigné s'empresse de renouveler à leurs excellences les assurances de sa haute considération.

Prague, 1e 8 aoft 1813.

Signé, le comte de Metternice.

#### Note-de M. d'Anstett

#### A M. le comte de Metternich.

Le soussigné a reçu avec la note d'hier la copie de l'office remis le même jour, par les plénipotentiaires français à M. le plénipotentiaire médiateur et dont son excellence a bien voulu lui donner communication, conformément à la marche ouverte et impartiale qu'elle a constamment suivie. Il est une dignité en affaires et dans la discussion d'intérêts majeurs, dont il n'est point permis de s'écarter, quelle que puisse être la provocation. La Russie sait ce qu'elle se doit à elle-même, et le soussigné ne relèvera ici ni les fausses assertions, ni les formes de la pièce

française dont chaque paragraphe est on une inculpation contre la puissance médiatrice on une injure pour la Russie, une contradiction ou un faux-fuyant. Cependant il faut que l'Europe sache d'où sont venus les' obstacles qui ont empêché l'accomplissement d'un œuvre aussi salutaire que celle qui devait s'achever à Prague. C'est sous ce rapport exclusif que le soussigné réclame la publication des faits: publication qui intéresse également la dignité d'une médiation que S. M. l'empereur de toutes les Russies a acceptée d'une manière si franche et si positive.

Quant à l'accusation que la Russie n'a cherché dans les négociations qu'à compromettre l'Autriche, personne ne sait mieux que le ministre de sa majesté impériale et royale apostolique par qui l'armistice fut proposé et comment il a été accepté. De sorte qu'on ne voit pas qui l'injure touche de plus près, si c'est une cour sage, puissante, éclairée, qui ne se serait pas aperçue d'un pareil stratagème, ou la Russie qui a prouvé par des faits, depuis que ses armées ont passé la Vistule et l'Oder, qu'elle ne demandait pas mieux que de donner les mains à une paix raisonnable et solide et de se prêter à tout arrangement qui aurait pour résultat le bonheur et la tranquillité des peuples. L'Autriche en avait préparé les élémens en se chargeant de la médiation; mais il paraît qu'il n'était point dans les intentions de S. M. l'empereur des Français d'en permettre le développement. Ces vérités n'ont pas besoin de démonstration, et le soussigué se bornera d'avoir l'honneur de répéter 'officiel-

lement à son excellence monsieur le plénipotentiaire médiateur ce qui a déjà fait le sujet de ses offices précédens : qu'étant convenu du mude de négociation, qui est sévèrement conforme, quoi qu'en puissent dire les plénipotentiaires français, à ce qui s'est fait au congrès de Teschen, et l'ayant solennellement accepté, il y persiste. Il y demandera en même temps, pour détruire, par une seule remarque, le vaix et sophistique étalage de la note française, quel est le parti qui voulait la paix et quel est celui qui ne la voulait pas. Dès le 12 juillet, le soussigné s'est trouvé à Prague et s'est doublement légitimé sur ses pouvoirs, et c'est le 6 août, c'est-à-dire quatre jours avant le terme final, que les plénipotentiaires francais ouvrent les négociations actives, et cela pour établir des formes contradictoires par elles-mêmes, afin d'écarter de fait le grand objet qui semblait les avoir conduits à Prague.

Le soussigné n'en a pas eu d'autre dans la présente note, que d'exposer à la puissance médiatrice la manière dont il envisage les questions du moment dans leurs rapports vis-à-vis d'elle, parce que sa conduite, comme la continuation de son séjour à Prague, ont été irrévocablement réglées sur les obligations de sa cour envers celle dont elle avait accepté la médiation.

Il profite de cette occasion, etc., etc., etc.

Prague, le 26 juillet (7 noût) 1813.

Signe, D'ANSTETE! 11 ...

Concordat cum originali, ...

. Signe, Marriannen.

## Note de M. de Humboldt

A M. le comte de Metternich.

Le soussigné ministre d'état et plénipotentiaire de S. M. le roi de Prusse, a reçu hier la note des plénipotentiaires français que S. Exc. M. le comte de Metternich, ministre d'état et des affaires étrangères, plénipotentiaire de S. M, l'empereur d'Autriche, a bien voulu lui communiquer.

Lorsque LL. MM. le roi de Prusse et l'empereur de Russie s'empressèrent d'accepter la médiation de la cour de Vienne, en prouvant par-là et leur désir de mettre un terme aux calamités de la guerre et leur déférence pour sa majesté impériale et royale apostolique, ila devaient supposer que leur adversaire respecterait également cette médiation, et qu'ils seraient mis par-là à l'abri de voir donner une interprétation aussi fausse qu'injurieuse à leurs intentions. La note dont le soussigné vient de recevoir la communication, prouve que cette attente a été illusoire; l'office des plénipotentiaires français manque à tous les égards dus à la cour médiatrice; il détruit d'avance les espérances de la paix en supposant gratuitement aux cours alliées des vues contraires à son rétablissement, et il altère, au lieu de répondre d'une manière simple et naturelle aux notes du médiateur, tellement toute la question, qu'il n'y en a pas une qui y soit présentée sous son véritable jour.

Le soussigné s'abstient d'analyser le passage qui

regarde la médiation de Vienne. En rappeler les termes, serait blesser les sentimens dont sa cour a constamment fait profession envers S. M. l'empereur d'Autriche. Les idées les plus simples de médiation et la lecture de la convention du 30 juin suffisent su reste pour le juger.

La forme des négociations ne pouvait point être convenue isolément à Dresde entre la cour médiatrice et le gouvernement français. La confiance illimitée des cours alliées dans la première rend inutile toute explication ultérieure sur ce point,

Les plénipotentiaires français ne pouvaient donc point être étonnés de ne pas voir s'ouvrir des conférences qui, après la proposition de la forme des transactions par écrit, ne pouvaient pas avoir lieu. Mais le soussigné aurait pu témoigner sa juste surprise du retard de l'arrivé des plénipotentiaires français, et des longueurs apportées à la négociation, s'il n'avait pas été dans la marche de sa cour de s'en remettre en tout ce qui regardait cette négociation, uniquement à la puissance médiatrice.

Ce sont ces égards pour la négociation bienveillante de sa majesté impériale et royale apostolique, qui ont seuls pu faire condescendre S. M. le roi de Prusse à laisser attendre son ministre, pendant plus de quinze jours inutilement, les plénipotentiaires français, et S. Exc. le comte de Metternich trouvera certainement naturel que, sans ces mêmes sentimens, le soussigné se croirait en devoir de ne point continuer dans le moment actuel son séjour ici, ni s'exposer à voir jeter par la France un faux jour sur les intentions pures, loyales et bienfaisantes des cours alliées.

La forme des négociations proposée dans la note des plénipotentiaires français se juge par elle-même. Une réunion de deux formes opposées, des transactions par écrit et des conférences, ne serait possible qu'en dépouillant la première tellement des avantages qui l'ont fait proposer, qu'elle ne serait conservée qu'en apparence; aussi n'a-t-elle été usitée nulle part, et le soussigné croit presque superflu de dire qu'il doit continuer à insister sur la forme qui a été proposée par S. Exc. M. le comte de Metternich, et qui a servi de base à une paix connue et mémorable.

Quoique la note des plénipotentiaires français affecte de relever isolément la conduite et les vues de la cour de Russie (affectation qui est étendue jusqu'aux ministres des deux cours), tandis que la marche de la Prusse et de la Russie, ainsi que celle de leurs agens, a constamment présenté le plus parfait accord, le soussigné n'a pas besoin de dire que S. M. le roi son maître n'en ressentira que doublement le passage qui regarde son auguste allié, et qu'il serait impossible de qualifier des noms qu'il mérite. Il serait au-dessous de toute dignité d'y répondre. Les peuples ne se méprennent point sur les auteurs de leurs maux. Le souverain qui, après avoir repoussé la plus injuste des agressions, et après avoir réussi, par les efforts de ses fidèles sujets, à anéantir l'armée qui avait osé envahir son empire, a professé le désir

le plus pur et le plus noble de ramener une paix stable et solide, n'est pas celui qui sera taxé jamais d'avoir voulu étendre ou prolonger les malheurs de la guerre.

La grande et importante question dans les transactions actuelles, est sans doute celle de la paix. Or, l'Europe et la postérité jugeront facilement qui des deux parties s'est opposée à son prompt rétablissement; si ce sont les cours alliés qui, en partant, ainsi que la cour médiatrice, du grand principe auquel elles resteront toujours fidèles, de ramenor un état d'ordre et d'équilibre général en Europe, ont tout fait pour ne pas perdre un seul des instans précieux que le repos des armes accordait à l'œuvre de la pacification; ou si c'est le gouvernement qui, après avoir différé, sans aucun prétexte plausible, le commencement des négociations, et après avoir fait suivre un délai à l'autre, n'a pas hésité à faire remettre, quatre jours avant l'expiration de l'armistice, une note pareille à celle que le soussigné vient d'examiner, non sans une peine vive et profonde, en voyant traiter ainsi des questions dont dépendent le bonheur et la tranquillité des nations.

Le soussigné a l'honneur, etc.

Prague, le 7 août 1813.

Signe', HUMBOLDT.

Concordat cum originali,

Signe', METTERNICH.

A Son Exc. M. le coute de Metternich, ministre d'état et des affaires étrangères; plénipotentiaire de la puissance médiatrice.

# (No. 5.) Note de M. de Metternich Aux plénipotentiaires français.

Le soussigné, ministre d'état et des affaires étrangères de sa majesté impériale et royale apostolique, plénipotentiaire de la cour médiatrice, en même temps qu'il s'acquitte de la communication de l'office, en date du 7, de MM. les plénipotentiaires de Russie et de Prusse, croit devoir répondre, de son côté, à la note que I.L. EExc. M. le duc de Vicence et M. le comte de Narbonne, plénipotentiaires de S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, lui ont fait l'honneur de lui adresser avant-hier.

Négociateur de la convention du 30 juin, il n'a jamais consenti aux deux points antérieurs à la signature de l'acte dont fait mention la note de leurs excellences. Il suffit, pour démontrer l'erreur qui a dicté cette assertion, de l'assurance qu'il eût été contraire à la dignité de son auguste cour de prendre l'engagement d'être impartial, comme celui de ne se lier, durant la négociation, par aucune convention, même éventuelle, et les rôles de médiateur et d'arbitre sont trop différens pour que l'Autriche, en se chargeant du premier, du consentement des puissances intéressées, ait pu songer à s'arroger les attributions de l'autre.

Le soussigné ne saurait également pas admettre qu'il ait arrêté avec S. Exc. M. le duc de Bassano la forme des conférences à adopter pour les négociations. Les égards particuliers que les deux cours de Russie et de Prusse pouvaient, en raison de leur attitude politique, se trouver portées à observer, relativement aux choix de telle ou telle forme de négociation, ont, à la vérité, fait le sujet de plusieurs entretiens entre le soussigné et S. Exc. M. le duc de Bassano; mais les formes d'une négociation ne pouvant pas être unilatéralement réglées par le médiateur ct par une des puissances prenant part à la négociation, avec exclusion des autres parties, et l'arrivée de MM. les plénipotentiaires français ayant éprouvé des retards, le mode de négociation fut touché par M. le comte de Bubna, en vertu des ordres qui lui avaient été adressés en date du 17 juillet, et les pourparlers à cet égard ne conduisirent à aucun résultat.

Le soussigné proteste formellement contre l'assertion que le prétendu concert établi à ce sujet ait été motivé par la manifestation des intentions de la Russie d'ouvrir des négociations dans la vue de compromettre l'Autriche. S. M. l'empereur ne s'est chargé de la médiation entre les cours belligérantes que par sa confiance dans leur bonne foi réciproque, et sa pénétration ne pouvait pas être plus surprise que son impartiale loyauté.

Les formes de la négociation proposée à LL. EExc. MM. les plénipotentiaires de France, ne pouvaient être imprévues, puisqu'elles ont été articulées dans les ouvertures faites à cet égard par M. le comte de Bubna; et elles sont si peu inusitées dans des trans-

actions semblables à la présente, qu'elles ont été admises comme base dans les négociations de Teschen citées à l'appui de la proposition du soussigné. Les raisons qui l'ont engagé à les préférer alors subsistent toujours, et il renouvelle son invitation à leurs excellences d'y adhérer de leur côté.

Il sqisit cette occasion, etc., etc., etc.

Prague, le 8 août 1813.

Signé, le comte de METTERNICE.

### (Nº. 6.) Réponse des plénipotentiaires français.

Les soussignés, plénipotentiaires de S. M. l'empereur des Français, ont reçu, avec les deux notes que S. Exc. M. le comte de Metternich, ministre d'état et des affaires étrangères, plénipotentiaire de la cour médiatrice, leur a fait l'honneur de leur adresser hier, les copies de celles de MM. les plénipotentiaires russe et prussien. Pénétrés de l'obligation sacrée que leur impose la nature même de leur mission, celle d'écarter toute discussion qui n'aurait pas pour but de réaliser les plus chères espérances des peuples, les soussignés ne considèreront dans les notes qui leur ont été remises, que les points qui ont un rapport direct à l'œuvre de la pacification. Ils éviteront également de s'étendre en protestations de leur désir de la paix, parce que, quelque naturel qu'il

soit de s'en honorer, ce désir règle l'esprit des négociations; mais non la marche des affaires, qui doivent se traiter suivant les usages reçus, dans leur ordre, et en levant les difficultés à mesure qu'elles se rencontrent.

C'est avec autant de surprise que de regret que les soussignés ont vu que ces notes avaient pour but de rejeter une proposition qui leur avait paru, et qui est en effet la seule propre à concilier la diversité d'opinion qui s'est élevée sur la forme des négociations.

Dans cet état de choses, ils s'adressent avec confiance au médiateur pour lui représenter, ce qu'il est impossible de ne pas reconnaître, que la seule ouverture qui ait tendu réellement à entamer la négociation, a été faite par eux. En effet, le dissentiment des deux parties laissant la question indécise, et l'opinion du médiateur, quelque poids que lui donnent sa sagesse et ses lumières, n'ayant pas pu la décider, les soussignés, autant par déférence pour le médiateur que par le désir d'aplanir toutes les disficultés, ont consenti à adopter entièrement le mode qu'il avait proposé, en demandant simplement qu'on admit aussi leur proposition.

Cétait donc un pas de fait; car il serait injuste de ne regarder comme tel en négociation que le sacrifice total de ses prétentions qu'une des parties ferait à l'autre. Ils devaient espérer qu'après cette démarche de leur part, faite dans la forme que le médiateur avait désirée, il se déciderait enfin à faire valoir les motifs non moins fondés aus la mises que sur l'usage, dont ils ont apprayé leur proposition dens les fréquentes conférences officielles quills out man à ce sujet avec M. le comte de Metternich l'espectaint ils voient que les plénipotentisies alliés que le combattre cette proposition, sang répondes ma sale sidérations qui l'ont diotée, sans alléguer metand d'autre raison que leur seule volonté pression d'autre raison que leur seule volonté pression de la nomb mediatrice se range entièrement de leur prétention, et que le plénipotentiaire de la nomb médiatrice se range entièrement de leur prétente de la nomb qu'on ne puisse se dissimuler que le seul motif qu'il ait fait valoir pour justifier cette préférence « ne les trouve plus fondé depuis que les soussignés est admis la forme qu'il proposait.

admis la forme qu'il proposait.

Toutes les objections que l'on peut faire controle mode qu'ils ont indiqué dans leur note du 6 : tour bent d'elles-même, si l'on réfléchit qu'il concilie toutes les prétentions, qu'il réunit tous les avantages des différentes formes, l'authenticité de la négociation par écrit, et la facilité et la célérité de la négociation verbale.

Il serait superflu de s'attacher à relever l'étrange assertion que ce mode est inusité, puisque la plus simple examen des faits suffit pour la détruire. Personne n'ignore que dans les principaux congrès dont l'histoire fait mention, dans ceux où, comme à présent, on a eu à débattre des intérêts aussi compliqués que variés, à Munster, à Nimègue, à Ryswich, cette double forme a toujours été employée. S'y refuser aujourd'hai, n'est-ce pas évidemment mon-

trer que le but pacifique, qu'on met tant de soins à moncer, n'est pas celui qu'on se propose réellement? On affecte de nommer Teschen, de prendre pour sègle ce qui a été une exception, et d'invoquer à l'appui le résultat de cette négociation, comme si celles qui viennent d'être citées en avaient eu un moins heurenx; comme si elles n'avaient pas également régléles intérêts des souverains, et assuré la tranquillité des états. Quel peut être, on le demande encore, le motif qui fait préférer une forme qu'on a suivie seulement dans une circonstance où il n'y avait qu'un objet à traiter, et où les bases étaient même posées d'avaissé?

Il est facile de juger par l'état actuel de la question, qui l'on doft accuser des retards apportés à la régociation, où ceux qui, élevant une prétențion opposée à l'usage, repoussent une proposition qui leur assure tous les avantages qu'ils réclament, ou ceux qui, ayant pour eux l'usage universellement suivi, consentent à adopter en entier la forme choisie par leur partie adverse, et se bornent à demander qu'on n'exclue pas une manière de traiter qui, malgré toutes les allégations contraires, peut seule amener de prompts résultats.

Les soussignés se flattent que ces considérations seront d'autant mieux senties par S. Exc. M. le comte de Metternich, qu'il n'aura pu lui échapper que si la forme exclusive des négociations par écrit offre quelques avantages, ce n'est pas, à en juger du moins par les notes qu'il a communiquées aux

Tome II. 2º. Édit.

sausignés antière au contraire; une induvelle prende de le la manage de la paix, lors même que leurs les difficultés pour arriver à la paix, lors même que leurs le difficultés pour arriver à la paix, lors même que leurs le difficultés pour arriver à la paix, lors même que leurs le leurs le le saires paraissent, provoir remonéée le la médiate proposition qu'ils n'ont cessée des faires prulée changer leurs pleins pauvoirs, afin d'ouvrir à l'instant les négociations selon la forme proposée par le médiateur, sans exclure néantroins la forme des conférences, pour conserver les moyens de s'expliquer de vive voix.

Le soussigné vient de recevon la copie de la note que MM, les plénipoténtiaires français ont adressée sausélaire de la missauce médiacie.

plénipotentiaire de la puissance médiatrice. Il n'a pas été surpris de von que l'on cherche, lecter uier jour des négociations, a rejeter tous les torts et sur le médiatur st. M. sh'attique qu'infériere des puissances alliées. Cette maria a nest pas marvelle. In reste, toubaguardeniséereogiable, where a companyer is enterer.

Le ministre d'état et des inflates étilageles de sa majesté impérialétet royale aposidiqué; plessifion tentisire de la contra médiatrice, se se se se salut les oplémiposentaires de la velé se plémiposentaires de la velé se plémiposentaires de la velé se se plémiposentaires de la velé se se mois, que La destac. Mis. des plémiposentaires français lui onté fix l'hompier de la décase. Il

ogoardbui a ete retur-

shullkesh reigishide program of interest shurs is established to be so the superson safely to be shure it is a superson safely to be shure it is so the superson of the supers

. Les soussignés ont l'honneur, etc. Le soussigné vient de recevoir la copie de la note que MM. les plépipotentiaires français ont adressée soundate d'hien à S. Exc. M. le courte de Metternich, plénipotentiaire de la puissance médiatrice. Il n'a pas été surpris de voir que l'on cherche, le dernier jour des négociations, à rejeter tous les torts et sur le médiateur et sur les plénipotentiaires des puissances alliées. Cette marche n'est pas nouvelle. Du reste, toutoperque vette under pièce renferme anjourd'hui a été réfuté d'avance. Mais lorsque MM-les pléniposentiaires français Jen-parlant de la inmelecrite , ilicent que nos coffices ne sontepoint de mangan gongilier les captites il suffit de mettre à chia de l'insplic grave qui a cia finte dela Rissia dans lengage du 6 al la manière dont elle al été relevée. poprijingen igsti sest scatte idstituades recue idora mema guil ne ise serrit moint agil dinne couvre à laquelle devaient présider la dignité et le table qui conviennent à des négociations de ce guilte! Cestane nouvelle raison pour les plénipotentiaires des plansances alliées de se convaincre que la forme service calt la seule admissible, parce qu'on lira les préses et que d'injustes inculpations resonnées produit et se le que d'injustes inculpations resonnées pour se le que d'injustes inculpations resonnées par le constitue de la contra de la

Si, finalement, on s'étaie si fort de l'exemple discongrès d'Utrecht, pourquoi donc MNT. les plénipotentiaires français n'ont-ils pas jugé à propos d'en adopter les formes préparatoires, en faisant confliés signer leurs pouvoirs par le médiateur? Centrete effectivement un pas de fait. Mais ce n'est point in soussigne à discuter une question qui sonterne directement la puissance incliatrice, et il s'emprésse de profiter de cette occasion pour renduveles, été de profiter de cette occasion pour renduveles de la lui de l

Note de M. de Humboldt ub von

A M. le comte de Malerhan As savah so

Le soussigné, ministre d'état et plétifpotéhitalie de S. M. le roi de Prusse, a vu, par la hôte de MM. les plénipotentiaires français de la date d'hier, que S. Exc. M. le comte de Méttérnich, ministre d'état et des affaires étrangères; plénipoténtiaire de S. M. l'empereur d'Autriché, lui a fait l'hôtheur de lui communiquer par la senne du meme four, que

MM les plénipotentiaires français continuent à décliner le settent des négociations, qui avait été proposée par la cour médiatrice, et que celles de Prusse et de Russia a étajent empressées d'accepter.

Il est vrai que MM. les plénipotentiaires français disent deus deux office qu'ils adoptent entiérément le mode proposé, en demandant simplement qu'on adment aux leur proposition. Mais comme il est évident que les formes de transactions par écrit et des conférences, ent été proposées par S. Exc. M. le comte de Metternich comme deux formes éntièrement différentes et même opposées, dans son office du aq inillet, il est clair que leur réunion ne peut se faire sans que le mode des transactions par écrit, joint aux conférences, ne perde par la tout ce qui le caractérise, et pe soit réellement sacrifié à l'autre, qui, à son tour, si l'on y joignait des transactions par écrit, n'en présenterait pas moins tous les inconvéniens si bién développés dans la note précitée.

Voilà ce que le soussigné croit avoir exposé dans sa note du pide cominis, il a standrait, pranmoins encore davantage sur ce sujet, si la date de la note de MM les plénipotentiaires français et celle de sa réponse na l'an empéchaient. Forcé de s'expliquer encore sur le mode des négociations, le jour même où elles devraient être terminées, il croirait inutile d'enver dans un plus ample détail.

Cette date, la suite et la teneur des pièces qui ont été échangées, et la marche entière de la négociation, dispensent également le soussigné de répondre sich est sentituted bei sich eichten flest i verschieben eichten eicht eichten bereichte sich eichten eichten eichten eichten eichten bereichte sich eichten eichten eichten eichten eichten eichte sich eichten eichten eichten eichten eichten eichten eichten eichten eichten eine der sie eine der sie eine der sie sie eine der sie sentigen eine genen eine priesen eine gelechten eine eine priesen eine gelechten eine eine priesen eine gelechten eine gelechten eine der sie priesen genen eine gelechten eine eine priesen eine gelechten eine gelechten eine gelechten eine gelechten eine eine ente publichen eine gelechten ein gelechte gelechten ein gelechte gelechten ein gelechten ein gelechte gelechten ein gelechten eine gelechten ein g

milier wassigher, viel, i vielinentiale useccioni la note que so successi, alla contentatione de leur accesser, alla collectelle collectelle de leur accesser, alla collectelle collectelle de leur accesser, alla collectelle collectelle pointe e de l'errase. In pour relett constituer pai unitatione de l'errase de l'errase plusières un publication sur moins alla collectelle qui la collectelle

and thirty jury and presently in critic lectric areléssion tunte de marishe des préspondes de mandament le man મંતન, સ્કાંગ્લવ્સાને કાર્યાત્વ તાલુકા મળે! મગ્યન સ્વાક સ્ત્રોતા વિષ્ pour concilier les esprits, Plantomen, en femeneit senesseteral gratheolmeille conjeiter mierelantalie la forme qu'ils ont proposée sur est qu'on distantes les pièces de la négociation. Loin qu'on puisse assurer les plénipotentiaires soussignés d'avoit voulu s'envelopperid'un géile, comme on semble l'indiquer, qui plus qu'eux entémoigné de désir de cette publicité, puisque non-seulement ils ont adopté cette forme, mais encore en demandant des conférences, pour y ajouter l'avantage de la discussion verbale, ils ont proposé qu'il fût tenu un protocole qui pût -oden sed Indonese of adjusted annual statistics ciatenrs ?

La passe cominactor de distribut comminactor describes de la manactor describes de la comminactor de l

Le médiateur ne regarde-t-il pas comme le plus saint des devoirs de concourir à faire rejeter une interprétation qui détruirait l'espoir d'un rapprochement que les soussignant hêtest de tous leurs voeux et de tous leurs efforts?

es, répontes des plénipotentiaires alliés pa dise réfintent encere projus des ratisons soussignés dans leur mots d'hier; oir insister aupposedu médiataur pour ptervenir entin aven itous les imprens donne le rôle dont il s'est charge y pour énigotentiaires de Russie at de Prussa à moven de conciliation, et assure à chaque partie tous les avantages qu'elle tient à conserver,

Les soussignés se flattent donc que ces explications détermineront le médiateur à faire sentir à MM, les plenipotentiaires russe et prussien que la raison, l'esprit de conciliation, et le désir sincère de la paix, sont du côté de ceux qui désendent, les principes et usages de tous les temps.

Ils saisissent avec empressement, etc

ili intrognação do MANTESS. Signe, Caulaincourt, duc de Vicence, L. Narsonie.

nediaceur ne regarde-t-il pas comme le plus sances devoirs de concourir, à taire rejeter une internediation de la sance de concourir. À taire rejeter une internediation qui de la sous depuis le la sous depuis de la sous de la consideration de la

recises Majese milestrute et voyale apostolique, plenipetdicate de l'action de la paix comme dissous.

C'est avec un'vil regret que le soussigne voit finir, en consequence, ses fonctions de mediateur, sans emporter; d'un sieffile essai d'arriver au résultat satisfissant de la pacification des puissances belligérantes; d'une autle consolation que celle de n'avoir négligé de son côté aucun moyen pour consommer une œuvre aussi salutaire.

Le soussigné saisit avec empressement l'occasion de cette dernière communication officielle pour offrir à LL. Exc. les assurances de sa haute considération.

Prague, le 11 août 1813.

Signé, le comte de Matternich.

Note de M. d'Anstett.

shodinin el .M. el elovi

A M. le comte de Metternich.

Le terme final de la médiation et des négociations soursetes de sancelouiste santai amiens élé sarrerma enddelmelliebegeslearhach pedeginguosid et av yabe spasio igsus stantoviroquanistq kas cum tenteral beering le soussigné, ministre d'état et plénipetentinimente fighter learning delibrations continued by thingles and cos lex faite: samen slasquitter rito desbir records aforthings & Exc. : Miller cointierde, Meiterstick de sergressio de dapa wivb! recein natisianen des Imareprés de totalistice agerschattender gleosespidies-froudende strate son caractère de plénipotentiaire, vienne atramallor. o Quanta l'impantialité s à la mobbuseque d'espeid de conciliation and dampurelé des principes sing son excellithce a manifestis en sa qualité de médiampo d'al abpartieme proiad au soussigné d'anticiper d'on Ggard mur les témoignages vide les cours alliess s'enégréage. ront de fairbiparvolie 4:50ExecMite conte de felecdernichalla efberne dui rehouvelek veur de series. confiance que S. M. l'empereuroiralibianos stuad. donner aussi dans cette occasion importante. Ces siinim 4, Ei81 (1000 qr.) telliuf es el , sugerq essorts faits d'un commun accord, pour rendre une paix stabbandfassliche illurope, ne ponronuqu'ajouter aux sent, seem de paint et d'attachement que se portent les deux conversins, et S. Exc. le conde de Netternich sait conden tont ce que a reposit

Note de M. de 1900 thodonust de M. de Humboldt A. M. te comte de Metternich.

Le terme final de la médiation et des négociations siryoro to dispreparit sessi suco mir cole apode liberal di haces spesto lique étanterérodus airde les cum éculus dominit, le soussigné, ministre d'état et plénipotentinime de San Mare learner de l'avenue cesseur Ele de l'arrel ed expelie de se cour ji de déclires fiinnellement à Suffixel Molegopate de Matternidi plministre d'élat et de effeitege étempe parque qu'empotentiaire de Sa My l'enspelman shakinish qire semplains-homesis yaih sibqae son caractère de plénipotentiaire, viennenten cessen oh lingenthalgpend dardelpas un mioment i pas ecolséduent not prier sho kaq. M. do name ide illietternich de le la commission de leggi do Prosecio tont emépeourant descregreis vies. stringonetique des intentions bienfeisentembe la louer madiagricannaign topus amenen idas negultati disirer, strain berthar it esuperatui estlenunder geneldie geste. confiance que S. M. l'empereuro in bien voula di donner aussi dans cette occasion importante. Ces efforts faits d'un commun accord, pour rendre une paix stable nétosolide de l'Europe, ne pourront qu'ajouter aux sentimens, d'amitié et d'attachement que se portent les deux souverains, et S. Exc. le comte de Metternich sait combien tout ce qui a rapport à

ce sentiment à de quite auxuyeux de sid majeste est ches à senue au mon est est en mont est est est

Le sousigné saisit cette occasion pour présenter de la sousignée par le sur le

Concordat cum originali,

Signe, Marmanus.

Ague, the true was, by the hence, t. Nammer

#### ( Nº. 10.) Réplique des plenipotentiaires français.

Les soussignés, plénipotentiaires de S. M. l'empereur des Français, ont reçu avec la note que S. Exc. M. le poppa de Metternich, etc., laur a sittément de leur adresser aujourd'hui, les appigade calles que sen excellence vensis de necevoir de MM. les plénis petentiaires quese et prussien. Ils ont vu avec peina petentiaires quese et prussien. Ils ont vu avec peina pressement avec, lequel MM. les plénipotentaires alliés out sais l'occasion de désobes à l'occarion la pacification le temps qui lui était encore réservé, et ils devaient a'suspide que le médiateur aurait une

de tentes sepainellus incapeur monservoir à the mignet suite des momens qui pouvaient amenoria tunaquillité de l'Estrepare monservoir attes de l'Estrepare monservoir de l'une de l'estrepare monservoir de l'une de l'estrepare d'estrepare de l'estrepare d'estrepare de l'estrepare d'estrepare d'estrepare d'estrepare d'estrepare de l'estrepare d'estrepare d'e

Prague, le 11 aoft 1813.

Prague, le 11 aoft 1813.

Prague, le 11 aoft 1813.

Signé, Caulaincour, due de Vicence; L. Nansours.

mound summinched a me cap and it is

(No. 11.) Déclaration de guarre de l'Autricha.

Le soussigné, ministre d'état et the affaires étrangères, let chargé par un ordre exprès de son anguste matira de fille la déclaration stivante à son excel·leasandes le noute de Narhonné, ambassadeur de Sudd l'assession des Prinçais, roped Traffe ner riche distributed pinte plat signée avec la Prance, en ottobre 1809, sa majesté impériale et royalé aposto-lique a voué toute sa sollicitude; neuestaliment à établir avec cesta puissance des relations d'amitié ét

serputant coof al pichtiers, plin 1600 mangingen pb maja à saire retris son nestimentes a paix et del grace en Escone Eliadis ég suis ce rapprochamme t intimé vindasé par es de famille companies es de sond Persus des Enengeis : Goptibussis de sa marche politique, la seule influence qu'elle soit tindermajesté impérialit skapariso livirolité la telifit dedais lielles espérantes du man ciure la reine ecquie depuis reputate du semblait mettre le somble de la reine de ne paraissait plus manquen à seuprespérité ( pour eu tant qu'elle dépenduit ide sen inufrite igé de l'Africandit i de de l'autrité i d fluonoccidu denors, o duand de l'ouvelles reunions au territoire français, d'états jusqu'alors indépendant, de nouveaux morçellemens, et déchiremens de l'emand of l'amende de l'emande de l'amende de l'emande de pire, d'Allemagne : vinrent négeiller lessifié aictedes fir & la même époque une attiance avec la France, qu'elle a violes depuis; mais ses larter act et son territo co erarent ocenpes. Placee entitional raquations diotection par Number 2000.

Albertystione dioleen par Napolithe a social comments of the little and description of the littl

despuissabesses of pichaiere, plat tent mangiereach imenni Mende divi Eurupe é Riegher pilliog ali sie in Pala Schieri at dra a For no Filladis Talpotabines fruithis sare and the company sentence delication bim'S.I.M. & Parisher & Arthur and a 2 Well and prévenir l'édia par coulus les voies que fut dictait son sa marche politique, la soule influence qu'elle soit jalouse d'acquerir, celle qui tend à communiquer aux cellimesquella haitst el iduo as tem enneive de la communique el cellimesquella haitst el cellime el la cellime el cellime territoires actuels; il sentito que pare control l'autrelie s'est मुस्तिको -वेसिन वेका क्षेत्र के का कार्य के विश्व के विश् alori, et qui n'a denuis reen ancum agrandasementi al cabbie suicos suiso à libis ne pas borné à demander premi des que par ce trané il ne s'est pas borné à demander premi des titus suites suisont institution de la companie de la companie de son territoire, mais les agrandissemens que la curanassasse pour la chil procurer; il ouble que, le निरानित्री हैं दिश्तीका कि स्मानित के स्मानित का कार्या के विकास कर के कि सम्मानित tanto des inclumentations and the effect of the particular of the control of the nimance de cause qu'il prit parti contre la Russie. Rounquoi il us anoi il contre les sentimens qu'il manifeste aujourd'hui; d'a-t-il, partitudes ciuse commune avec la Russie? Pourquoi du manas, an lacote l'aime ce qu'il presente aujourd hui comme Bished Allemanni vivrquita naquillatu lapatini attender sit à la même époque une alliance avec la France, qu'elle a violée depuis; mais ses forteresses et son territoire étaient occupés. Placée entre dans grandes prinsances en arbies, et théatre de la guerre, la neutralité était de fait impossible. Elle ae rangenseur lors du puis fort. Lorsqu'ensuite la Russie occupa sun
ministres, alla la contrat le la la contrat la line de la Russie occupa sun
ministres, alla la contrat la lor et un l'alliée de la Russie Auguna
de muse annuel que en la lor et un l'alliée de la Russie Auguna
de muse annuel que en regie les néterminations de la Printise
monte de la contrat le la contrat la line de la Russie Auguna
de muse annuel que en regie es néterminations de la Printise
monte de la contrat le la contrat la la cause de la la la cause de la contrat le plus à sei vues
plus justes, a contrat le la contrat le plus à sei vues
et aeu intélèts de Printis d'annuel de le se montre protecteur si intérêt pour les deux puissances et pour celles qui devaient se trouver enpainées dans la grandu lutte qui se préparait. Ce n'est par elle que l'Europe accusera jamais des maux incalculables qui en ont été la suite :

Dans get état de choses, S. M. l'empereur ne pouvant conserver à ses peuples le bienfait de la paix, et maintenir une heureuse neutralité au milieu du vaste champ de bataille qui, de tous côtés, environnait ses états, ne consulta, dans le parti qu'elle adepta, que sa fidélité à des relations si récemment établies, et l'espoir qu'elle aimait à nourrir encore que son alliance avec la France, en lui offrant des moyens plus sûrs de faire écouter les conseils de la sagesse, met-

inquiet et défenseur si généreux. Elle a versé son sang pour soutenir la cause de la France; en 1813, elle le prodigue pour soutenir le parti contraire. Que doivent penser les peuples? Quel jugement ne porteront-ils pas d'un gouvernement qui, attaquant aujourd'hui ce qu'il défendait hier, montre que ce n'est ni la justice ni la politique qui règlent les plus importantes déterminations de son cabinet.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Le cabinet français seit mieux qu'aucun autre que l'Antriche a offert son alliance lorsqu'on n'avait pas même conçu l'espérance de l'obtenir; il sait que si quelque chose avait pu le porter à la guerre, c'était la certitude que non-seulement l'Antriche n'y prendrait aucune part contre lui, mais qu'elle y prendrait part pour lui. It sait que, loin de déconseiller la guerre, l'Autriche l'a excitée; que, loin de la craindre, elle l'a désirée; que, loin de vouloir s'opposer à de nouveaux morcellemens d'états, elle a conçu de nouveaux déchiremens dont elle voulait faire son profit.

traindeathornum à des moner sing visuales et servireit la canolinicatour de impaisses Discope sport of An An An-

Il-micro military observator pas the sinet: hi les sudoleheidene de: lastelengene identification: det sastres sans exemple qui en ont marqué la fin à'om: pussemen en edena les conseils de le trivena estit fraçait despuis de medérktion qui aurait miet profit staintenir um i., terram nebtreibie denicibitet e annel champ de bataille qui cac-

Alberto 1 5 i. m. Le cabinet de Vienne, ne pouvait dit il, maintenit une, beureise neutralité au milieu du vaste champ de bataille qui l'environnait de tous les côtes. — Les circonstances n'étalentelles done pas les tachies qu'en 1806? De sanglans combats ne se livretent, ile pak sen allos, et ett k 86 fliques ides littiftés ' de son territoire, et ne conserva-t-il pas aux peuples le bienfait de la paix, et ne se maintint-il pas dans une heureuse neutralité? ..... Mais le gouvernement de L'Autzigheu en primant la parti de la guerae, en combattant pour la causa de la France, " consulta, dis-il sa sa sallité à des relations nouvellement établicas, fidélité qui no magita plus d'être consultée loragne ces relations ... sont devenues plus Anciennes d'une apprés et plus étroites pas une. alliance formelle. S'il faut l'en croire aujourd'hni, ce n'était pas ... pour s'assurer des agrandissemens qu'il s'alliait à la France . en 1812, qu'il lui garantissait toutes ses possessions, et qu'il prenait part à la guerre : c'était pour servir la cause du retour de la paix, et pour faire écouter les conseils de la sagesse. Quelle logique, quelle modestie!

<sup>5</sup> Comment le cabinet de Vienne a-t-il appris que les succès brillans de la campagne de 1812 n'ont pas ramené la modération dans les conseils du gouvernement français? S'il avait été bien mformé, il aurait su que les conseils de la France, après la bataille de la Moscowa, ont été modérés et pacifiques, et que tout

ce qui pouvait ramener la paix fut alors tenté.

na firancia de de de la constante de la consta

phisement lecipitate par inoins beautiful on lephisement lecipitate a valualent les operations relives de lingues en pour porte and patennois delligérante des pardiente paix; qu'elle espathivanore
vollucionellir de part et d'autre avid la sincerice qui
les la sunt de part et d'autre avid la sincerice qui
les la sunt de part et d'autre avid la sincerice qui
les la sunt de promoter de le s'accorderait de vaes
et de principes l'appui de sa coopération active,
pour térmitier la grande lutte q en offrant sa média-

<sup>6</sup> Le cabinet de Vienne met de la suite dans ses inconséquences. Il fait cause commune avec la France en 1812; et c'était dit-il aujourd'hui, pour l'empecher de faire la guerre à la Russie. Il arme en 1813 pour la Prusse et la Russie, et c'est, dit-il, pour leur inspirer le désir de la paix. Ces puissances, d'abord exaltées par des progrès qu'elles devaient au basard des circonstances, avaient été rendues à des sentimens plus calmes par les revers éclatans du premier mois de la campagne : affaiblies, vaincues, etles allaient revenir de leurs itlusions. Le gouvornement autrichien leur déclare qu'il arme pour elles : il leur montre ses armées prêtes à prendre leur défense, et en leur offrant de nouvelles chances dans la continuation de la guerre, il prétend leur inspirer le désit de la paix! Qu'auralt-il fait, s'il avait voulu les encourager à la guerre? It à offert à la Russie d'en prendre sur lui le fardeau; il a offert à la Prusse d'en changer le théatre, il a appelé sur son propre territoire les troupes de ses alliés et toutes les calamités qui pesaient sur celui de la Prusse. Il à enfin offert au cabinet de Pétersbourg le spectacle le plus agréable pour un empereur de Russie, de l'Autriche, son ennemie naturelle, combattant la France, son ennemie actuelle. Si le cabinet de Vienne avait demandé les conseils de la

son de sense seron es de inche i cadanted ap in que dus se senjente du de sense sense de la présente de la prés

Enchienant, de la conflance qu'elle annient nouée à sa majesté impériale, le consentement des puissances à la prolongation de l'armistice que la France jugeait nécessaire pour les négociations, l'empèreur acquit, avec cette preuve de leurs vues pacifiques, celle de la modération de leurs principes et de leurs intentions.

segesce, celle les aurait, dit qu'on n'arrête pas un incendie en lui demant un motivel aliment; qu'il n'est pas sage de s'y précipiter pour un peuple dent les intérêts mont contraires on étrangers; enfin qu'il y a de la folie à exposer à tautes les chances, de la guerre une nation qui, après de si longs malheurs, pouvait con tinuer à jouir des deuceurs de la paix. Mais l'ambition n'est pas un conseiller qu'avoue la sagesse.

L'auteur, de oute déclaration me sort pas du cercle vicieux dans loquel il a'est engagé. La Russie et la Prusse savaient fort bien que le gennemement autrichien armait confre la France. Les ce moment alles me powvaient pas vouloir la pair. Ce résultat des dispositions du aghiret de Vienne était trop évident pour qu'il n'y cut pas compténe et

vent pas comptécue de la company de la compa

II. J. recomput les sims, et se persueds de ce momant, and ce sersit de leur coté qu'il rencontrerait des dispositions sincères à concourir an rétablissement d'une paix solide et durable. La France doin de manifester des intentions analogues an avait donné que des assurances générales trop souvent démenties par des déclarations publiques qui ne fondaient aucunement l'espoir qu'elle porterait à la paix les sacrifices dil pour aient la rainence en Europe et annitation aucu-

La marche du congres ne pouvait laisser de doules na cet seard de la river de la la river de la la cette de la cett

entier, en ne remplissant aucune des formalités preslables à l'ouverture du congrès. La France ne demanda point que l'armistice fût prolongé, mais elle y consentit. Ce qu'elle désirait, ce qu'elle demanda, c'est qu'il fût convenu que les négociations continueraient pendant les hostilités. Maïs le cabinet de Vienne s'y refusa; l'Autriche aurait été liée, comme médiatrice, pendant les négociations; il préféra une prolongation d'armistice qu'ilui donnait le temps d'achèver ses armemens, et dont la durée limilée lui offrait un terme fatal pour rompre les négociations et pour se déclarer.

9 Comment le cabinet de Vienne s'est-il assure que la France ne porterait pas à la paix les sacrifices qui pourraient la ramener en Europe? Avant le moment qu'il avait fixé pour la guerre, a-t-il proppsé un ultimatum et fait connaître ce qu'il voulait? Il a déclaré la guerre parce qu'il ne voulait que la guerre. Il l'a déclarée, sans s'assurer si elle pouvait être évitée, et avec une précipitation à laquelle îl est difficile de reconnaître l'influence des conseils de la sagesse.

10 C'est par le fait de l'Autriche et des alliés que l'arrivée des

plenipotentiaires a ézé rejamlée; cependant des difficultés suscites à desem n'étaient pas levées, que M. le courte de Marbonne test dése à Pragne. Ses pouvoirs, communs aux deux plénipotentaires, l'autorisalent à agir conduriemment du séparément. M. bedar de Vicente arriva plantardy parcet quéstle membres difficultés, où la dignité de la France était sampnomies, l'impart clevées par les ennemis. Mais à quoi bon ces observations? Qu'untait fait un retard de quelques jours à un médiateur qui n'aurait pas voulu la guerre, et quel mouil de guerre qu'un retard de quelques jours?

"Les plénipotentiaires avaient pour instructions d'adhérer à toutes les formes de négociation consacrées par l'usage. Le médisteur proposa des formes inusitées et qui tendaient à empecher tout rapprochement des plénipotentiaires, tout rapport entre eux, toute négociation. Il introduisit une discussion qu'avec une volonté sincère de la paix le médiateur n'aurait jamais occasionée. Il ne restait, dit-il, que peu de jours pour la plus importante des négociations. Eh! pourquoi ne restait-il que peu de jours? qu'avait de commun la négociation avec l'armistice? ne pouvait-on pas negocier en se battant? Qu'importe quelques jours de plus ou de moins quand il s'agit de la paix? Si le cabinet de Vienne ne voulait pas la négocier, mais la dicter, comme on dicte des conditions « une place assiégée, peu de jours à la vérité pouvaient suffire; mais alors pourquoi n'a-t-il pas même proposé une capitulation? Il ne restait que peu de jours pour la plus importante des négociations! Quelle est donc la négociation qui a été faite en peu de jours ? Le temps est l'élément le plus nécessaire quand il s'agit de s'enetait étrangère aux vœux de la France ; et qu'ayant accepte pour la forme, et pour ne pas s'exposer aux reproches de la prolongation de la guerre, la proposition d'une négociation, elle voulait en eluder l'effet, ou s'en prévaloir peut-être uniquement pour séparer l'Autriche des puissances qui s'emple de principe, avant lines autres de la reupies avec elle de principe, avant lines autres qui s'emple de principe, avant lines autres qui s'emple de principe, avant

tendre; le temps est un élément inutile pour un médiateur qui a pris d'avance son parti. Cependant lorsque c'est contre la France qu'il s'agit de se déclarer, une telle détermination n'est pas de si peu de conséquence qu'il soit indifférent d'employer quelques

jours de plus ou de moins à y penser.

14 Il faut rendre ici justice à la pénétration du cabinet de Vienne. Sans doute la paix telle que la voulaient les souverains allies était étrangère aux vœux de la France, de même que la paix telle que la voulait la France devait être étrangère aux vœux des alliés, Toute puissance qui entre en négociation veut tout ce qu'elle peut obtenir. Lorsqu'il y a un médiateur, il s'interpose entre les volontés opposées, afin de les rapprocher. Telle est sa mission: sa gloire est d'y réussir. Mais tel n'était pas le rôle que le cabinet autrichien s'était donné; il n'a jamais été médiateur, il a été ennemi des le moment où, selon son aveu, il n'a voulu d'autre paix que celle que voulait une seule des parties. Mais quelle était cette paix que voulait le cabinet de Vienne? S'il voulait en effet la paix, une paix quelconque, pourquoi ne s'estil pas expliqué? Pourquoi? parce qu'il avait adopté toutes les prétentions de la Russie, de la Prusse et de l'Angleterre; parce qu'il avait de plus ses prétentions propres sur lesquelles il ne voulait pas céder; enfin parce qu'il était résolu à la guerre.

<sup>13</sup> La France a proposé l'ouverture d'un congrès', parce qu'elle voulait sincèrement la paix, parce qu'elle se flattait que ses plénipotentiaires, mis en présence de ceux de la Russie et de la Prusse, parviendraient à s'entendre avec eux, parce qu'un

meme que les traités ensent consacré leur maion, pour la cause de la paix et du bonhent du monde, et le consecré de la paix et du bonhent du monde, et le consecré de la consecreta del consecreta del consecreta del consecreta del consecret

L'Antriche sort de cette négociation dont le re-Truis à 191 nonte pir le plus de pour la reseau saltat à trompé ses voeux les plus chers, avec la consultat à trompé ses voeux les plus chers, avec la consultat à trompé ses voeux les plus chers, avec la consultat à trompé ses voeux les plus chers, avec la conscience de la bonne toi qu'elle va portée. Plus zelée plus principal de la conde la principal de la conde la conper la confession de la conde prend les armes que pour l'attendre de conmes a confession de la conde la conmes a confession de la concert avec les puissauces animées des mêmes senti-

one of a contract of the contr

congrès, même sous la médiation de l'Autriche, était un moyen.

3) 21 22 d'un notation de l'Autriche, était un moyen.

d'échapper aux dangers des insinuations que le cabinet de l'unifer production de l'unifer production de l'unifer production de l'unifer permadait.

La France a accepté la médiation de l'Autriche, parce qu'en supposant au cabinet de Vienne les vues ambitieuses sur lesquelles uous n'avions pas de dontes, on devait croire qu'il se trouverait gené par son role de médiateur, et qu'il n'oserait pas, dans une descianon publique et pour son seul interêt, repousser nos vues modérées et les sacrifices que nous étions disposés à faire a la paix; parce qu'enfin, il en était autrement, et ai le médiateur, et nos ennemis étaient d'accord sur leurs prétentions récurregnes, le cabinet de Vienne proposerait un ultimatum qui souleverait i andignation de la France et de ses alliés.

Ainsi l'Antriche était déjà réunie de principes avec les enneints de la France : Qui lui demandait cet aveu?

Le cabinet de Vienne craignait que la France ne se prévalût d'une négociation pour séparer l'Autriche des puissances ennemies! Sans doutes si l'Autriche s'était unie à elles pour les empédier de faige la paix et avec la ferme résolution de nous saire la guerre, elle devait craindre une négociation où notre modération pouvait leur offrir des chances plus avantageuses dans la paix que dans la guerre; mais pourquoi donc le cabinet de Vienne a-t-il offert sa médiation et sait retentir l'Europe de ses vœux pour la paix? mens. Toujours également disposée à prêter la main au rétablissement d'un ordre de choses qui; par une sage répartition de forces, place la garantie de la paix, sous l'égide d'une association d'états independants, elle ne négligera aucune occasion de parvenir à ce résultât; et la connaissance qu'elle a acquise des dispositions des cours devenues désormais ses alliées lui donne la certitude qu'elles coopéreront avec sincérité à un but aussi salutaire :5.

En déclarant, d'ordre de l'empereur, à M. le comte de Narbonne que ses fonctions d'ambassadeur viennent à cesser de ce moment, le soussigné met à la disposition de S. Exc. les passe-ports dont elle aura begoin pour alle et pour se suite.

Les momes passeports secont remis à Me de la

<sup>15</sup> L'Autriche veut établir un ordre de choses qui, par une sage répartition de forces, place la garantie de la paix sous l'égide d'une association d'états indépendans. Elle ne fera la paix que qualid une égale répartition de forces gammura llimétres des de le chaque état. Pour y parvenir, elle doit d'abord/agrandin à sel dépens la Bavière et la Saxe, car c'est aux grandes paissances à descendre pour que les puissances du second ordre deviennent leurs égales; lorsquelle aura donné l'exemple, elle sera en droit de demander qu'il soit imité. Ainsi le cabinet île Vienife vent combattre pour faire de toutes les puissancesmas république de souverains dont les élémens seront parfaitement égaux a et c'est à de telles réveries qu'il faudrait sacrisser le repos du monde! Peut-on se jouer plus ouvertement de la raison publique, de l'opinion de l'Europe? En rédigeant des manifestes, comme en réglant sa conduite, le cabinet de Vienne n'a pas écoutelles conseils de la sagesse,

DE MIL HOIR MANT TREIZE. 217
Blancher icherge dit deit et des Princes i Promes alibis qu'annique reco individus decl'aindissante est desper un autre production de noutrager esse con autre production de la consecue de

Le stinsbigué purimistre des relations extériences, a mis sous les yeux de S. M. l'empereur et voit la de claration du resout, par la quelle l'Autriche dépose le rôle de médiateur dont elle avait couvert ses desseins.

Depuis le mois de février, les dispositions hostiles du cabinet de Vienne envers la France éthient consume de tente l'Europe. Le Danemarch, la Sane, la Bavière, le Wurtemberg; Naplès et la Westphalie out dans leurs archives des pièces qui prouvent combien l'Autriche, sous les fausses apparences de l'intérêt qu'elle premait à son allés et de l'ameur de la paix, mentriesait de jalousie contre la France. Le soussigné se refuse à retracer le système de protestations prodiguées d'un côté, et d'insinuations répandues de l'autre, par lequel le cabinet de Vienne compromettait la dignité de son souverain, et quity dans son développement, a prostitué ce qu'il y a de

plan secré parmi les : hommes " an médiateur , un congrès et le nom de la paixent humainne stight tiene ...Si, l'Autriche, youlnit faire la guerre a qu'annit-elle besoin de se parer, d'un faux langage, et d'entourer la France de piéges, mat tissus qui frappaient tous les regards? I have me on both men's confirmed t "Si je médiateur roulait la paix, aurait il prétendu que des transactions si, compliquées s'accomplissent en quinze ou vingt jours? Était-ce une volonté pacifique celle qui consistat à dicter la paix à la France en moins, de temps qu'il n'en fant pour conclure la capitulation d'une place assiégée? La paix de Teschen exiges, plus, de quatre mois de négociation. Plus ide six semaines fureut comployées à Sistow avant que la discussion même sur les formes fût terminée. La név sociation de la paix de Vienne, en 1809, lorsque la plus grande partie de la monarchie autrichienne était entre les mains de la France, a duré deux mois al all "Dans, ses divenses transactions, les intérets et le nombre des parties étaient circonscritas et lersqu'il s'agissait à Prague de poser dans un congrès les bases de la pacification générale, de concilier les intéres de la France, de l'Autriche, de la Russie, de la Prusse, du Daupmareki, de la Saxe et de tant, d'autres phissaces, lorsqu'aux edmplications qui naissent de la mostiplicisé et de la diversité des intérets, se joignirent les difficultés résultant des prétentions ouvertes et cachéet du médiateur ; il était dérisoire de prétendre que tout sut terminé, montre en main, en quinze jours. Sans la funcate intervention de l'Autriche, la park entre la Russle, la France et la Prusse serait faite aujourd'hui.

L'Autriche, ememie de la France, et couvins son ambition du manque de médiatifiée, compliquair tout et rendait toute conciliation impossible. Muis l'Autriche, s'étant déclarée en état de guerris, est dans une position plus vraie et toute simple. L'Europe est anni plus pies de la paix! If y a une complisition de molas.

The soussignes a dono reca l'ordre de proposer à l'Aittlehie de préparer des anjourd'hist les moyens de patvenir à la paix, d'ouvrir un congrés out toutes les phissances, grandes et petites, seront appelais, lou toutes les phissances, grandes et petites, seront appelais, lou toutes les questions seront solemellement posées, où l'on frangera point que cette œuvre, aussi difficile que salutaire, soit terminée ni dans une semaine, ni dans un mons, où l'on procèdera avec la lenteur inséparai ble de toute opération de cette nature, avec la gravité qui appartient à un si grand but et à de ai grands intérèts. Les négociations pourront être longueux elles doivent l'être. Est-ce en peu de jours que les traités d'Utiletht, de Nimègue, de Ryswick, d'Aix-la-Chapelle on l'été conclus?

Dans la plupart des discussions mémorables, la question de la paix fut toujours indépendante de celle de la guerre; on négociait sans savoir si l'on se battait ou non; et puisque les alliés fondent tant d'espérances sur les chances du combat, rien n'empêche de négocier, aujourd'hui comme alors, en se battant.

Le soussigné propose de neutraliser un point sur

la frontière, pour le lieu des conférences; de réunir les plénipotentiaires de la France, de l'Autriche, de la Russie, de la Prusse, de la Saxe; de convoquer tous ceux des puissances belligérantes, et de commencer, dans cette auguste assemblée, l'œuvre de la paix si vivement désirée par toute l'Europe. Les peuples éprouveront une consolation véritable en voyant les souverains s'occuper à mettre un terme aux calamités de la guerre, et confier à des hommes éclairés et sincères le soin de concilier les intérêts, de compénser les sacrifices, et de rendre la paix avantageuse et honorable à toutes les nations.

Le soussigné ne s'attache point à répondre au manifeste de l'Autriche et au seul grief sur lequel il reposse. Sa réponse serait complète en un seul mot. Il citerait la date du traité d'alliance conclu le 14 mars 1812 entre les deux puissances, et la garantie, stipulée par le traité, du territoire de l'empire tel qu'il était le 14 mars 1812.

Le soussigné, etc.

Dresde, le 18 août 1813.

Signe, le duc ne Bassano.

mark a rich syntronics; de rennic (No. 13.) Dernière note de M. de Metternich. mparawa of MACM! de Bussano! I of ob considers are presented and perantes and decom-

Le soussigné a ministre sécrétaire d'état et des afjong est d'appropriété sécrétaire d'état et des afjong est d'appropriété se recu hier l'office que S. Exc.
taires et rangéres, a recu hier l'office que S. Exc.
taires et rangéres, a recu hier l'office que S. Exc.
taires et rangéres, a recu hier l'office que S. Exc.
taires et rangéres, a recu hier l'office que S. Exc.
taires et rangéres, a recu hier l'office que S. Exc.
M. le duc de Bassano lui a fait l'honneur de lui adres
ser le 18 aout dernier.

"la proposition et la guerre a éclate entre
taires pas après que la guerre a éclate entre
taires pas après que la guerre a éclate entre
taires pas après que la guerre a éclate entre
taires pas après que la guerre a éclate entre
taires pas après que la guerre a éclate entre
taires pas après que la guerre a éclate entre
taires pas après que la guerre a éclate entre
taires pas après que la guerre a éclate entre
taires pas après que la guerre a éclate entre
taires pas après que la guerre a éclate entre
taires pas après que la guerre a éclate entre
taires pas après que la guerre a éclate entre
taires pas après que la guerre a éclate entre
taires pas après que la guerre a éclate entre
taires pas après que la guerre a éclate entre
taires pas après que la guerre a éclate entre
taires pas après que la guerre a éclate entre
taires pas après que la guerre a éclate entre
taires pas après que la guerre a éclate entre
taires pas après que la guerre a éclate entre
taires pas après que la guerre a éclate entre
taires pas après que la guerre a éclate entre
taires pas après que la guerre a éclate entre
taires pas après que la guerre a éclate entre
taires pas après que la guerre a éclate entre
taires pas après que la guerre a éclate entre
taires pas après que la guerre a éclate entre
taires pas après que la guerre a éclate entre
taires pas après que la guerre a éclate entre
taires pas après que la guerre a éclate entre
taires pas après que la guerre a éclate entre
taires pas après que la guerre a éclate entre
taires pas après que la

a ordonné au soussigné de porter à la connaissance des cabinets russe et prussien la demande de l'ouverture d'un congrès qui, pendant la guerre même, s'occuperait des movens d'arriver à une pacification générale. LL. MM. l'empereur Alexandre et le roi de Prusse, animés des mêmes sentimens que leur auguste allié, ont autorisé le soussigné à déclarer à S. Exc. M. le duc de Bassano, que, ne pouvant point décider sur un objet d'un intérêt tout-à-fait commun, sans en avoir préalablement conféré avec les autres alliés, les trois cours vont porter incessam-

#### 222 MANUSCRIT DE MIL HUIT CENT TREIZE.

ment à leur connaissance la proposition de la France.

Le soussigné les a chargés de transmettre, dans le plus court délai possible, au cabinet français, les ouvertures de toutes les cours alliées, en réponse à la susdite proposition.

Le soussigné a l'honneur, etc.

Prague, le 21 août 1813.

Signé, le prince de METTERNICE.



# **MANUSCRIT**

DE

## MIL HUIT CENT TREIZE.

#### QUATRIÈME PARTIE.

CAMPAGNE DE DRESDE.

Ils ne disent qu'une chose, si ca n'est; Si nous perdone i si nous perdons i Je n'ai ony personne d'eux qui ait jamais dit: Si nous gaignons, si nous gaignons, quel bien nous adviendra?

(MONTLUC, 1544, pag. 8.)

a finding.

# MANUSCRIT

DE

#### MIL HUIT CENT TREIZE.

### QUATRIÈME PARTIE.

#### CHAPITRE In.

REPRISE DES HOSTILITÉS. — EXCURSION DE L'EM-PEREUR EN BOHÈME ET EN LUSACE.

(Du 17 au 25 août.)

La rupture de l'armistice a été dénoncée le 11 août; le délai fatal expire le 16 à minuit. La guerre va donc recommencer plus acharnée, plus compliquée que jamais!

Des deux côtés, on n'a perdu aucun des quarante jours qui viennent de s'écouler. Toutes les réserves ont été ralliées; toutes les ressources avaient été épuisées pour les former.

Tome II. 2º. Édit.

Nous avons vu l'empereur Napoléon créer une armée nouvelle sous le maréchal Augereau, duc de Castiglione; une autre, sous le général Vandamme; une troisième, sous le maréchal Gouyion-Saint-Cyr; incorporer dans les nouveaux cadres tous les conscrits des dernières levées qui n'avaient pu prendre part à l'ouverture de la campagne; mettre le prince d'Eckmuhl en état de s'emparer de l'offensive dans le nord de l'Allemagne; réorganiser en Lusace l'armée polonaise de Poniatowski; obtenir des princes de la confédération le complément de leur contingent; enfiu établir des garnisons suffisantes dans toutes les places de l'Elbe, depuis Hambourg jusqu'à Konigstein, et tirer des grands arsenaux de Mayence, de Wesel et de Magdebourg tout le matériel nécessaire.

Il est ainsi parvenu à porter ses forces à trois cent mille hommes; mais il n'a pu rassembler que quarante mille chevaux.

<sup>·</sup> Aperçu de l'armée de l'empereur Napoléon au moment de la reprise des hostilités.

|             | Garde impériale                                                                                                                 | 25,000 | <del></del> |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| Indantemes. | 10c. Corps. Le général Vandamme.<br>2. Corps. Le marcchal Victor, duc de<br>Bellune.<br>3° Corps. Le marcchal Néy, prince de la | 20,000 | 0,600       |
| l           | Moscowa                                                                                                                         | 25,000 |             |

## DE MIL HUIT CENT TREIZE.

227

#### Du côté opposé les forces ont doublé. L'em-

Suite de l'aperçu de l'armée de l'empereur Napoléon au moment de la reprise des hostilités.

|            | Report. : 110,000                                          |                             |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1          | 5°. Corps. Le général Lauriston 20,000                     | ١.                          |
|            | 6º. Corps. Le maréchal Marmont, duc de                     | 1                           |
|            | Raguse                                                     | 1                           |
|            | 7º. Corps. Le général Reynier 20,000                       |                             |
| ,          | 8°. Corps. Le prince Poniatowski 10,000                    | ł                           |
|            | 9". Corps Le maréchal Augereau, due de                     |                             |
| ·          | Castiglione, hors de ligne.                                | -54                         |
| ITARTERIS. | 10°. Corps. Le général Rapp, à Dantaick,<br>hors de ligne. | <b>&gt;</b> 256,0 <b>00</b> |
|            | 111°. Corps. Le maréchal Macdonald , duc de                |                             |
|            | Tarente 20,000                                             | l .                         |
|            | 12°. Corps. Le maréchal Oudinot, duc de                    | L .                         |
|            | Reggio                                                     | 1                           |
|            | 13'. Corps. Le maréchal Davoust, prince                    | 1                           |
| '          | d'Fekmuhl                                                  | Į.                          |
|            | \14°. Corps. Le maréchal Gouvion-StCyr. 15,000             | ,                           |
|            | Garde impériale, Le général Nansouty 5.000                 | 1                           |
|            | 1er. Corps Le general Latour-Maubourg. to 000              | ì                           |
|            | 2°. Corps. Le genéral Sébastiani 5,000                     | l                           |
| RESERVE    | 3°. Corps. Le général Arrighi, duc de<br>Padoue            | 1                           |
| DE         | 4º. Corps. Le général Kellermann, comte                    | 40,000                      |
| CAVALERIE. | de Valmy 4,000                                             | / 40,000                    |
|            | 5°. Corps. Le général Milhaud, hors de                     | A                           |
|            | ligne.                                                     | 1                           |
|            | Cavalerie légère attachée aux divers corps                 | •                           |
| _          | d'armée 10,000                                             | ,                           |
| Réser      | ve de l'artillerie, troupes du génie, etc                  | 10,000                      |
| ( )        | fatériel des parcs. 1250 bouches à feu, dont 200 ap-       |                             |
| •          | partenant à la garde impériale. )                          |                             |
|            | <del>-</del>                                               |                             |
|            | Total environ                                              | 300,000                     |
|            | Récapitulation.                                            |                             |
|            | çais 250,000                                               |                             |
|            | ens 15,000 }                                               | -                           |
|            | nais 15,000 } 50,000                                       |                             |
| Alle       | mands 20.000 )                                             |                             |

300,000

Nota. L'officier russe Butturlin n'évalue pas l'armée française au delà de deux cent quatre-vingt mille comhattans. En déduisant les malades, les hommes détachés de divers côtés, et ceux qui ne pouvaient pas suivre dans les marches, les comhattans étaient encore hien au-dessous de cette évaluation.

pereur Alexandre a fait arriver sur l'Oder tous les soldats de la campagne de 1812 qui, blessés ou malades, étaient restés en arrière. Benigsen lui amène en outre une forte armée de réserve composée de toutes les recrues dont on a épuisé l'Orient. Le roi de Prusse n'a pas fait moins d'efforts. Ses armemens, entrepris d'abord sous l'influence des sociétés secrètes et dans le désordre des insurrections, ont été régularisés et complétés. Toute la jeunesse prussienne est maintenant sur pied.

De nouvelles bannières ont paru dans le camp ennemi; nous allons voir entrer en ligne le Suédois Bernadotte. Son oreille n'entend plus le langage flatteur des courtisans qui ont tant de noms complaisans pour toutes les actions dont ils profitent; il est maintenaut sous la tente, il envisage sa position, et ce qu'il a conservé malgré lui de français dans l'âme frémit! Le moment fatal est venu: son épée, teinte encore du sang étranger qui la rouille, va sortir du fourreau; il faut la laver dans le sang de ses anciens compatriotes!... On lui a donné le commandement du

Pendant l'armistice, soixante mille hommes de bonnes troupes, arrivant d'Odessa et des provinces éloignées, entrèrent dans les camps russes. (Sir Robert Wilson, Tableau de la puissance de la Russie, 1817, pag. 34.)

nord de l'Allemagne. Il range sous ses ordres les armées prussiennes de Bolow et de Tauentzien, les armées russes de Wintzingerode et de Woronzoff, l'armée anglo-allemande de Valmoden, le corps suédois qui vient de débarquer à Stralsund, et cette foule de cosaques prussiens et hanovriens que l'Angleterre prend à sa solde. Le général anglais Stewart, le général autrichien baron de Vincent, le général russe Pozzo di Borgo, et le général prussien Krusemarck ne le quittent pas. Bien des défiances et peut-être quelques espérances se groupent autour de lui : il n'est pas jusqu'au parti mécontent, dont madame de Staël est le coryphée, qui ne soit représenté dans ce quartier-général..... Mais les portes de la Bohème s'ouvrent: un nouvel allié, dont l'intervention suffit seule pour détruire la supériorité que nos victoires de Lutzen et de Bautzen nous avaient rendue, l'Autriche donne dès à présent à la coalition deux cent mille hommes de plus, et promet d'entraîner le reste de l'Allemagne.

Ainsi l'armistice, qui devait finir la guerre, n'a servi qu'à lui donner de nouveaux alimens. Nos ennemis, quand la Prusse joignait ses ar-

<sup>&#</sup>x27;Tauentzien a été remplacé dans les siéges de l'Oder, Custrin et Stettin, par le général Stuterrheim.

mes aux leurs, n'affichaient d'autres prétentions que d'obtenir l'indépendance de l'Allemagne. « C'est là le seul but de nos efforts, » disaient-ils à Breslaw. Maintenant les alliés ne se piquent plus d'être pacifiques, et l'on ne songe qu'à pousser la guerre jusqu'où elle peut aller.

Au total, les souverains ennemis vont ouvrir la campagne avec cinq cent mille hommes, et leur cavalerie compte près de cent mille chevaux.

Aperçu des forces opposées à l'empereur Napoléon au moment de la reprise des hostilités.

| :                                                | Les gardes. Foir la division Termoloff.                                                                |                                                                                                                          |                                               |                                                                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                  | Génér. Wittgenstein.                                                                                   | Prince Eugène de<br>Wurtemberg                                                                                           | 20,000                                        | 5,000                                                           |
| Russia.<br>Général en chef,<br>Barciny de Tolly. | Génér. Miloradowich.                                                                                   | Génér, Rajeffski.<br>Général Yermoloff,<br>gardes.                                                                       | 18,000                                        | 10,000                                                          |
|                                                  | Génér. Langeron.                                                                                       | Génér. Czerbatoff.<br>Génér. Saint-Priest.<br>Génér. Alsufieff.<br>Génér. Kopcewitz.                                     | 50,000                                        | 10,000                                                          |
|                                                  | Génén Soken.                                                                                           | Gener. Kopcewitz.<br>Gener. Lieven.<br>General Neveroski.                                                                | 18,00                                         | 5,000                                                           |
|                                                  | Génér. Wintsingerode,                                                                                  | Génér. Woronzow.<br>Génér. Laptiew.<br>Génér. Czernicheff.                                                               | 9,000                                         | 10,900                                                          |
| •                                                | ,•                                                                                                     | · ·                                                                                                                      | 115,000                                       | 40,000                                                          |
| , Paussiens.<br>Général en chef,<br>Blücher.     | Les gatdes.<br>Génér. Vorck.<br>Génér. Kleist.<br>Génér. Bulow.<br>Génér. Tanentaien.<br>Génér. Ruder. | Génér. Avensleben. Génér Laroche. Premier corps. Deuxième corps. Troisième corps. Quatrième corps. Réserve de cavelerie. | 6,000<br>36,000<br>30,000<br>34,000<br>44,000 | 1, <sup>6</sup> 00<br>6,000<br>3,000<br>6,500<br>8,000<br>5,000 |
|                                                  | •                                                                                                      |                                                                                                                          | 150,000                                       | 30,000                                                          |

Napoléon connaît sa position; l'inferiorité du nombre ne l'intimide pas : : il croit y avoir pourvu en prenant les environs de Dresde pour champ de bataille, et la ligne de l'Elhe pour point d'appui; mais son activité ne saurait se soumettre à

Suite de l'aperçu des forces opposées à l'empereur Napoléon au moment de la reprise des hostilités.

| Srison,                             | Le maréchal Stedino                    | .       | ,           | 1          | Infant.<br>20,000 | Caval.<br>5,000 |
|-------------------------------------|----------------------------------------|---------|-------------|------------|-------------------|-----------------|
| ALLEMANDS ,<br>à la solde anglasse. | Génér. Valmoden.                       | {       |             |            | 25,000            | 5,000           |
|                                     | Génér. Colloredo.<br>Génér. Chasteler. | Prot    | nier oorge. |            | 20,000            | 2,000           |
| AUTRICEIRES.                        | suite Merfeld.                         |         | sième corp  | ×.         | 15,000            | 3,000           |
| Général en chef.                    | (Génér. Giulay.                        | Troi    | sième con   | <b>15.</b> | 20,000            | 2,500           |
| Schwartzenberg.                     | Gener. Klenau.                         | Qua     | trième coi  | ре.        | 25,000            | 3,000           |
| _                                   | Hesse-Hombourg.                        | Rés     | rve.        | ٠ .        | 30,000            | 8,000           |
|                                     | Génér. Bubus.                          | Cor     | ps détaché. |            | 10,000            | 3,000           |
|                                     | RÉCAP                                  | TTULAT  | on.         |            | 1 10,000          | 20,000          |
|                                     | 1                                      | Infant. | Caval.      | Total.     |                   |                 |
| •                                   | Russes                                 | 115,000 | 40,000      | 155,000    | •                 |                 |
|                                     | Prussieus.                             | 150,000 | 30,000      | 180,000    |                   |                 |
|                                     | Suédois                                | 20,000  | 5,000       | 25,000     |                   |                 |
|                                     | Allemends-Angleis                      | 25,000  | 5,000       | 30,000     |                   |                 |
|                                     | Autrichiens                            | 110,000 | 20,000      | 130,000    | •                 |                 |
|                                     |                                        | 420,000 | 100,000     | 520,00     | -                 |                 |

<sup>\*</sup> Nota. Bezigsen amène en outre une réserve de 80,000 hommes qui est entère en Pelogne.

#### 1 Balance des deux armées belligérantes.

|                                     | flafent.           | Caval.            | Total.             |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Armée des Alliés<br>Armée française | 420,000<br>260,000 | 100,000<br>40,000 | 520,000<br>300,000 |
| inficienté de l'armés française.    | 160,000            | 60,000            | 220.000            |

rester immobile à Dresde, jusqu'à ce que l'ennemi vienne l'y chercher.

Avant que la grande armée des alliés, débouchant de la Bohème, puisse arriver sous le feu des redoutes qui l'attendent, Napoléon calcule qu'il a le temps de faire une opération combinée sur Berlin, et de lancer son armée de Silésie sur Breslaw. Il veut aussi dans ce premier moment pousser une reconnaissance en Bohème, et voir par lui-même s'il ne serait pas encore possible de prévenir la jonction des alliés de Silésie avec les Autrichiens.

Le maréchal duc de Reggio a donc reçu l'ordre de reprendre la route de Berlin. L'officier d'ordonnance Caraman, qui lui est envoyé, restera auprès de lui jusqu'à la prise de cette capitale. Le corps du comte Bertrand, celui du général Reynier, et la cavalerie du duc de Padoue, réunis au douzième que commande le maréchal luimême, lui forment une armée de quatre-vingt mille hommes, avec laquelle il doit déboucher de Dahme et de Luckau.

Le prince d'Eckmuhl, qui est à Bergedorf, doit seconder l'opération en se portant sur Wismar et Rostock. Le général Lemarrois, gouverneur de Magdebourg, doit le seconder également en faisant avancer dans la direction de Berlin un corps de six mille hommes qui occupera la cam-

102,000

pagne et mettra le duc de Reggio en communication avec le prince d'Eckmuhl. Si cette triple attaque est conduite avec vigueur et précision, Berlin doit apprendre la reprise des hostilités par la fusillade dont nos tirailleurs feront retentir ses faubourgs <sup>2</sup>.

Ainsi nous attaquerons au nord, tandis qu'au midi l'ennemi s'avancera sur nous. C'est au milieu de ces deux grands mouvemens que l'empereur va se placer. Il porte son quartier-général en Lusace, à égale distance de la Bohème, de la Silésie et du Brandebourg, et dans cette position

|                                               | ist against a 1                                                                                    | hon.          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2º, Corps. Due de Reggio.                     | Le général Grayer Le général Guillenmol. Les Bavarois de Raglowitch.                               | . 50,000      |
| 4°, Corps.                                    | Les Italiens de Fontauelli Les Wurtembergeois de Franquemont                                       | 20,000        |
| Oudinot, le généra<br>duc<br>de Reggio.       | Le général Durutte.  Les Saxons de Lecoq.  Les Saxons de Sabrer.  Les Hessois du général Marchand. | 20,000        |
| caval., duc                                   | Le général Jacquinot                                                                               | chey<br>6.000 |
| 134. Colps. Le timeéthal<br>prince d'Eckmuhl. | (Le général Loison                                                                                 | Зозска        |
| Le gouverneur de<br>Magdebourg.               | {Lo général Girard }                                                                               | 6 000         |

centrale il pourra suivre, pour ainsi dire de l'œil, les marches des alliés, le développement de leurs projets et les opérations de ses lieutenans.

Avant de quitter Dresde, l'empereur en confie la garde au quatorzième corps. Les instructions laissées au maréchal Saint-Cyr sont d'occuper la rive gauche de l'Elbe depuis Dresde jusqu'à la Bohème, d'observer tous les débouchés, et lorsqu'il faudra reculer devant la grande armée ennemie, de la contenir assez de temps pour que l'empereur puisse exécuter son plan qui est de venir se placer entre les alliés et la Bohème.

Le maréchal Saint-Cyr pourra s'appuyer au besoin sur les quinze mille hommes que le général Vandamme amène de Magdebourg, et qui sont au moment de traverser Dresde.

Parti de la maison Marcolini le 15 août, à cinq heures de l'après-midi, l'empereur s'est d'abord fait conduire par la route de Pyrna vers les nou-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Composition de l'armée du maréchal Saint-Cyr, destinée à couvrir Dresde.

| Marechal<br>Saint-Cyr. | 14°. Corps. | Le général Claparède                        | 15,000 |
|------------------------|-------------|---------------------------------------------|--------|
|                        |             | Garnisons de Dresde, Westpha-<br>liens, etc | 3,000  |

veaux ponts qu'il vient d'établir sur l'Elbe entre Konigstein et Lilienstein. Il veut visiter encore une fois ce passage qui doit jouer un rôle si important dans les événemens qui se préparent. Arrivé à neuf heures du soir à l'entrée des ponts, il les parcourt aux flambeaux, ainsi que les rampes qui conduisent au Lilienstein. Remontant ensuite en voiture, il se dirige par la nouvelle route qui communique avec Stolpen, vers la ville de Bautzen, où il arrive dans la nuit. Il y apprend que le général Jominy, né en Suisse et chef d'état major du prince de la Moskowa, a déserté à l'ennemi.

L'empereur passe à Bautzen la journée du 16. Toute la garde s'y réunit: le roi de Naples y arrive. Le 17, on fait une marche militaire sur Reichenbach; le 18, on avance jusqu'à Gorlitz.

Le général Jominy était parti du quartier général du maréchal Ney l'avant-veille de la rupture de l'armistice; il est arrivé le même jour au quartier-général de l'empereur de Russie. Il vit l'empereur le soir; parmi les généraux qui étaient réunis autour de lui se trouvait le général Moreau. L'empereur le lui momma. Jominy salua, mais ne dit pas un mot, et se plaça pendant le reste de la soirée dans un coin opposé à celui où se trouvait Moreau. L'empereur Alexandre remarqua la froideur de Jominy, et le lendemain au lever, il lui dit : « Général Jominy, il au

Le duc de Vicence y rejoint le quartier-général. Il vient du château de Konigsgrats, près de Prague; M. de Metternich ne l'a pas laissé longtemps dans l'incertitude. Le 16 août, après la première entrevue de l'empereur d'Autriche avec l'empereur Alexandre, on lui a fait savoir qu'on était décidé à courir les chances de la guerre. M. de Vicence s'est empressé aussitôt de quitter la Bohème, et les adieux qu'il a reçus ne laissent plus aucun espoir d'accommodement. D'ailleurs les hostilités sont déjà commencées, et c'est en Silésie que les premiers coups viennent d'être portés. L'ennemi n'a pas même attendu le terme convenu. A cette ardeur, on voit d'avance que c'est Blücher qui commande de ce côté. Heureux de se trouver à la tête de cent mille hommes, il

<sup>»</sup> rait dû vous être agréable de rencontrer le général Mo-» reau. — Partout ailleurs, Sire! — Comment? — Si j'é-» tais né Français comme le général, je ne serais pas » aujourd'hui dans le camp de votre majesté. » La con-

versation finit là. (Extrait des gazettes anglaises du temps.)

M. de Monvéran dit quelque part, dans son ouvrage, d'ailleurs très-estimable, que la négociation de Prague a été reprise et continuée en septembre. C'est 'une erreur grave. La négociation de Prague n'a pas été reprise. Il n'y a pas eu de négociations en septembre.

lui tardait de les mettre en mouvement <sup>1</sup>. Des le 14, il a envoyé le corps de Sacken prendre possession de Breslau <sup>2</sup>. Le lendemain, s'avançant à travers le territoire neutre, il a fait insulter notre ligne d'avant-postes et enlever quelques vedettes. Le 16, deux cents hommes de la division Charpentier ne lui ont échappé qu'à force

<sup>·</sup> Composition de l'armée des alliés en Silésie, à l'époque de la reprise des hostilités.

|                              | •                              |                                                                                                                                                             |         |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                              | Armée russe<br>de<br>Langeron. | Prince Caerbatoff 15,000<br>Général Saint-Priest 15,000<br>Général Alsufieff 20,000<br>Général Kopcewita 10,000<br>Général Korff<br>Général Boroadin 10,000 | 60,000  |
| Le feld-maréchal<br>Blucher. | de                             | Général Lieven                                                                                                                                              | 21,000  |
|                              | Armée<br>prussienne «          | Gener. Steinmetz.                                                                                                                                           | 42,000  |
|                              | -                              | Total                                                                                                                                                       | 123,000 |

\* Voici ce que dit, à cet égard, le colonel Butturlin, aide de camp de l'empereur de Russie: « D'après la tengur » de l'armistice, les hostilités n'auraient dû commencer » que six jours après sa dénonciation, c'est-à-dire le 16 » août; mais les alliés, se prévalant de quelques légères » infractions des Français, saisirent l'occasion qui leur était offerte, et dès le 16 se mirent en mouvement, afin » de prévenir l'ennemi à Breslau. » (Pag. 7.)

de résolution. Courant aux armes aussitôt qu'investis, ces braves se sont ouvert un passage à travers les rangs ennemis.

Nos troupes, surprises de toutes parts dans leurs cantonnemens, se replient donc à la hâte derrière le Bober .

Ces nouvelles semblent appeler l'empereur en Silésie; mais ne voulant employer contre Blücher que le temps dont il peut disposer sans compromettre le salut de Dresde, il lui tarde de savoir à quoi s'en tenir sur l'allure de la grande armée autrichienne. Changeant tout à coup de direction, il se tourne brusquement vers la Bohème. L'armée du général Poniatowski, celle du

C'est dejà un fait assez grave que l'abandon de l'armée française dans de telles circonstances sans qu'on ait besoin d'y rien ajouter.

Dans notre première édition, la désertion du général Jominy se trouvait rapportée ici, à la suite de la surprise de l'armée de Silésie. Si de ce rapprochement fortuit des deux faits on a conclu que l'action du général Jominy n'était pas étrangère à la résolution de la brusque attaque de Blücher, on a faussement interprété notre pensée, et pour le prouver il suffira d'établir ici les dates. C'est le 12 que Blücher a surpris Breslau, et ce n'est que le 14 que le général Jominy est sorti du camp français. Il ne doit donc rester aucun doute qui puisse surcharger le général Jominy.

maréchal duc de Bellune, ainsi que les premier et quatrième corps de cavalerie, concentrés autour de Zittau, démasquent aussitôt leurs mouvemens et franchissent la frontière. On s'avance en trois colonnes à travers les défilés de ce pays '; la colonne du centre s'empare de Gabel; à droite, le général Lefèvre-Desnouettes entre à Rombourg, et franchit le col du Georgenthal, tandis qu'à gauche la cavalerie polonaise du général Ulminski prend possession de Friedland et de Reichemberg. Ces avant-gardes ne trouvent devant elles qu'une division autrichienne qui cherche à dissimuler sa faiblesse par d'habiles manœuvres; c'est le général major comte de Neipperg qui la commande en l'absence du général

1 Composition de l'armée qui entre en Bohème.

|                                          |                                                                                                                                                |                      | -      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| 8°. Corps.<br>Poniatowski.               | Le général 8 ba<br>Le général Rosnicki . 8<br>Cavalerie , génie , artillorie                                                                   | it. } 16 8,000 2,000 | 10,000 |
| 2º. Corps.<br>Le duc de Bellune.         | Le général Teste 8 ba<br>Le général Corbineau. 8<br>Le général Mouton 8<br>Le général Mouton 8<br>Lo général 8<br>Cavalerie, artillerie, génie | 32 16,000            | 20,000 |
|                                          | du général Lesèvre-Desnouette                                                                                                                  |                      | 1,000  |
| ie général Keller-<br>man. ( Polonais. ) | Le général Sokolniki - 15 esc.<br>Le général Ulminski, - 14<br>Le général Falkouski - 16                                                       | · } 45               | 4,000  |
|                                          |                                                                                                                                                | Tetal                | 35,000 |

Bubna of aducide Bellung dett est admittu, soutient les Polongis, et le général Mandannes qui arrive à Stolpen est destiné là sont cuoitande spin la polony and siniral Lefenti - Demonities. Nos coureurs pénêtrent sur la route de Praguel ", Si L'Autriche aux denoirs messamedla-», giggs, eft réelleppess attentitue dequi en jagandu Mer want in alienteese estéphan au tamar l'an » la fin de l'armisties pour seis acts then pers ». Héboughant 18119 har Ces, trais dictations and » gaient immanguablestent settestetett læte teiles », colonnes, alliestovenanti dei Silenei?, matei l'Autriche a partagé l'impatiente desalliés note l' paseuplus dascrupulenque Bhinher, Liemper eur, qui amarché aveq les troupes du centud del Zihtan jusqu'à, Gabel , recoit, dans cette ville la somfiomation des avis déjà donnés à net égard par les espions. A 413"

Dès le 10 août quatre-vingt mille Russestet. Prussiens, sous les ordres de Bardey de Telly,

Le général Guillatime de Yandonogurt.

sont entrés en Behème. Ils arriverent le 21'eur les montagnes voisines de la Saxe. Depuis le 13, la jonction des alliés avec l'armée autrichienne est effectuée, il ne peut donc plus être question de s'y opposer.

Le 15 août, l'empereur Alexandre est arrivé à Prague; après lui le roi de Prusse. Le duc de Weymar, la princesse héréditaire de Weymar, grande-duchesse de Russie, et sa sœur la duchesse d'Oldenbourg, s'y sont trouvés. Le chancelier de Hardenberg, le ministre anglais Ch. Stewart, lord Catchart, le colonel sir Robert Wilson, viannent de s'y rendre. Lord Alberdeen y est attenda, ainsi que Moreau, autrefois général de la république française, aujourd'hui nouveau Coriolan. Enfin, dans cette ville où le congrès de la paix avait été convoqué, tous les ennemis de l'empereur accourent en foule, et c'est le congrès de la guerre qui s'y trouve en ce moment réuni.

Cependant on avait bientôt appris que l'empereur Napoléon avait quitté Dresde : « Il n'y » est plus! Hâtons-nous de profiter de son ab-» sence! s'était-on écrié; marchons! partout où » il ne sera pas, le succès est certain. » = Et sur-le-champ, le signal du départ avait été donné.

Les princesses russes se sont hâtées de quitter Tour II. 2º. Édit, 16

la Bekèmé postrigerréfugier de rêté de Vienne. L'amperent ple ell resident de doi? de Dinisonant allie des de trans de le une se la metro qui de se en di internation bilinive gadeberde oktibe) pour former ikidiraite des l'armés sedinivations L'empereur à d'Assiche con: biblé 4-det non reoltés, passen em remeiles corre que Schwartdendtorg, nassemble iden alles methits guelide Postelling, de Brix et de Committed; sombledeung action it is not be read to be in the contract of Bussen et les Brussiehel, néurisitàll'armiétlation obiende i persont l'armén de l'Adadine à utilisse deux point mills bosquante Los deux netuperents otilel relicie. Brusse suivirent en personne seus les mouvemens du quartier-général du pringe de La profondeur de la vallée regrédussais un de Après avidremeneillisse senseighemens d'ans percem se thesidos laisters les allies equéveloppes stanguillement dans des cyal test of dans in such designed Leoplita et de Comento test. Quelqua empressament que l'ennemi mette à g'avancer dur Dresdeiges ease-la jambe. Le decteur Yvan met aussitét Schwartzenberg, commandant en chef diriges blindene tous les mouvemens, et peu d'officiers en Europe étaient plus proprés à suivre les détails d'une grande artifice. Actif, courageux, sage dans les combinaisons, exact dalls les dispositions, il joighait à ces qualités une doutent in the conditions not inpure the character de cantilities on the hai bibiés. Shus ini, hi y surait eu plats d'aux fhiè de séniensis

dissensional (Extrait de sir Robert Wilson de Contrait

mansie no point sibre aquisitra pide oqui ser d'éstaid tenimo d'abide di Sicha solumnis sertino qui ser à flicie pitita miss que prois unimentes il flicie printer à flicie pitita miss que prois unimentes il flicie printer de missione qui est à Constaction al despate al le nai détaché à passequeix. Los iditaries lorge epitament aux des sais unent des délaises printer le printer des des sais unent des délaises d'idians le printer des des sais unent des distais point que de de de sais sartis subtre distais de distais que de la cite de de de sais sartis subtre distais de sais de la cite de de de la cite de de de la cite de de de la cite de la cite de de de la cite de de de la cite de la cite de la cite de de de la cite de de de la cite de la cite de de de la cite de la cite

La profondeur de la vallée rend la mais unice sembre per l'inpaine di mais unice per l'inpaine di mais unice per le chappie de l'impaine de l'impaine de l'impaine de l'impaine per les chappes l'infait comme le jour, en route pied avere; la muit comme le jour, en route comme sur les pas de l'empereur, et ses secours sont topiques prêts; il court au blessé, qu'il fait transporter à Zittau aux un brancand de famillage qu'et chappes de l'empereur, et ses secours sont topiques prêts; il court au blessé, qu'il fait transporter à Zittau aux un brancand de famillage qu'et chapma déplore, dans cet accident; la fathité qui prive Napoléon des services du colonel Ber-

hazili il uriment eistrini alde hammeistelle permiérise et les Entreteins the celturinempe dui aleviennentes le pont est rompu, etcles allies sont, qui sissociti All Entipeliens neupronid al Bittini enne insellines Heilres de vertiel etitétiemiet un mune ploun fort Mil. Ce that he residere at this menedance outling Still les fourtilles of inches this section les littles de l'Ille Salvalled Hereinday past Nils quatire marps distinite Sille en pleine berring ach arbitra Minusistàmust adsicipped in an appeared in the skill the fall and the best for Pinnensia Sackent Require a Tirenteliped his Prubbiens (Pytholes Belekter) at passer la Riatabach et 18Bober L'egopleren mip plumque hextempade chal Ney et tencanyeli certificourst back worden de - Bitte Fareton & Gostitz prile quese la saltanelie Stir Entitati, où freniver le bo ausois. Dans geste Puritie de la la la conte la massa quatre la massa su la conte la massa quatre la massa su la conte la elle i de la companie Bober, et nos troupes, heureuses de le revoir, se précipitent autores, pas, La garde, impériale Marchesen stêtes Ansun moment tout a change L'activité infatigable de l'empereur s'est communiquee aux thefs comme aux soldats; bientôt tous les aides de camp, tous les officiers d'étatmajor sont en course, et parcourent l'armée.

Quand Mapoléon, arrive à Lauban, il na plus

Quand Mapoléon, arrive à Lauban, il na plus en bon ordre. (Ven Louve e diuligh ang renialiteis

Le 21, dès la pointe du jour l'empereuruse

**M**2

porter des probationer sub des inivers de a Baberra A entre dans Thowenburg avent sy ant-garde in pain le pont est rompu, et les alliés sont au delà, qui semibleur augustattateldana una positionia kanphysical supplies to the set the set of the in ritto opposite a demidi le gerpe d'armée dy gén and in self-seemed by passenger La division Marielle estrematitan eller transchafterant-elle les Prumierisu d'Kardkundespelassea den kantespleyes positionen ver segmen battant interna partes paginpais un kengeron ker et en Elrapo de la la paginpagin de la la paginpagin de la pagin dorpsiell'armondur ducidel Tarenterappuient, co estern ob address pleasant piberaturation in the companies chal Ney et.lenmaréthal Marmont chassent de Blantzhus les comps prussien: de Sacken L'empethrugagadi, wa gradicowlada imanid. Dang orbe a included in including a southernia southerness and including in the incl a die de la compagne et nos troupes, heureuses de le revoir-<sup>olgin</sup>alisteda, arkiteti de kijodinasi ita kansujiodpercoz politicompatito, junquiani maisons lestides (evancisos) ide sympatry is the first best by red off, at questions alone community popult et feitiplestof's boatet. The fee lebents et jes seldets les matérieux nécessaires pour construire de nouveaux ponts. A peine l'ennemi s'en est-il aperçu, que les facdionaires sont foudroyes par l'artillerie. Napoléon se porte costite sur les hauteurs, et fait avancer les grandes masses en bon ordre. (Voir l'ouvrage du major sanon d'Ondithen); Music estimate control application of sold and all

aparte darige design de Blücher n'est que trop certain amblefist infriste " 112 Jouinte, du un n'est pas mette bestre que l'és précédénces. Dennémi, poussé vivoannement toites les loutes; de peut salveur duns accour position. « L'empereur suit ses calonnes fusqu'il "Thibline cheminade Goldberg! IPade 4 pictie à a Cather sa joie, lorsque les rapposes las approb-" nent que l'arrière garde des Russes en des "Prosides a repasse la Ruellacke Thunghillis adesoimals sub le succes de ses undes, abrevius "passer la hult a Howenberg exactana; 1895; l'ennemi, avant d'abandonner Goldberg 3 veut encore soutent the combat ; imais ce combat acheve detablir notte superiorite. The general Gerard delbuchait sir la gauche, lora que vinge cinq mille Prussiens; commandes par le prince de Meckienbourg, paraissent a sa vaer cutara marche aussitot à leur rencontre En vain les Prussiens essalent plusieurs charges de tavale rie, ils sont reponsses a bout portant! A droite, on nous disputant la position du Wolsberg; mais, sur les pas du général Rochambeau', le cent trente - cinquième régiment sélance, let la

Voir l'ouvrage du major saxon d'Odeleben, témoin ornlaire, tom, 1, pag. 246.

viotoire adulemt areore embrée de ga pêté figur Blücher n'est que trop certain qu'il est sque des soules de l'empereur Il n'a plus d'autre parti à prenden que de lui échappar par la retraite, Son enmése achtevant de se neolier, en toute bâte inny position. « L'empe<del>rchishala segil mbapsh</del>ati -9, hillor werrangels hilling the assets being plesen men seigles green les hordes de la Katzbach; esst noverengens spirit de ce coste de autres enne will lapped on sideum. Peppis le 20 a la gra sausés de Bohème » descendue des montagnes, fenneni, avant d'abandonner Goldbelle stem talles Je-32 Napoléon a renyoyá sa sa Bantago die 33 avrigant Blücher entièrement i signé à la retraite ail, p'héaite plas, bij , même witter of owenhers et a revenir sun ses pas. I cayalerie, de Latour, Maubourg et l'a ducade Ragusa recoivent l'ordre de sui sarde dale ôté del Bantseb. Le corps du maréch Nay Ayait reçu le même ordre ; et l'empereur de vait areit vingt-cinq mille hommes de plus dans sa main faline, sorte, de fatalité a dérangé cette première disposition. L'empereur n'emmèr lui que le maréchal, et se décide à laisser le troisième corps en Lusace, sous le commande-ment du général Souham.

Ainsi il ne restera plus qu'un marechal'en Si-

of the second wells and the second wells of the second sec Be departs de legent disconsor els els lines au initiales ed compose destitivementities tressitate, silar Phylogenes confidence confidence ambidance according caralenies, edicid-active die presentels que en little l'importance de ceux qui commensantrodischine on Parositiste ales other general, butiven us retained la destination des sidéntits dons d'armétastique hill chierain insteamelos. Burp, est as a such contrate the such contrates th reput que sienneint de qui industrium sient Manuelle hasinile d'appapeanent silisordo e selles de parte giants bustons descriptiveness dentroppies of properties lésie. Dan**zèsoqqo staito quattanti aiot alek** el Tendio quille destin agite ainsi dansitous des sons desudés duinfont finer l'avenir per perse à tassaren Patislet da Brance til reledebale genta et te prince d'Étkundle. » aviourd but a Berlin Composition de l'armée française qui reste en Lusace sous les ordres du marechal Macdonald, duc de Tarente. Quels <u>que socuto</u> 1 ) (1) (Division Saldram), 1 11 of 150 Holestie Général Lauriston.

Division Maison.

Division Particol.

Division Gérard.

Division Gérard.

Division Charpestier. 4. Corps. Cavalerie. Division Excelment. 1 5,000 General Sebastiani. Troupes du génic, de l'artillerie et cavalerie des édres d'armée

campaires of the new dentities of a 40 the selection le départ de Deorde. Line nouvrile elle ille souitain al compose distribution and real real respective transfer companyation and the continue continue and the continue c aire britis, szicist zali renteupet esleb chagacair, inp l'importance de ceux qui commensanticuliseine distinationales, siduidelle aloraie diamitetatque que apatedestage chief, chilabliante tantes tantes estapa adaptotenda bulletinsp lb tiontrale slemptarer », des déboutles eder Gaille baues (Praguel) Il inient eich bisten einstruch vernen kenne im sessangen ab e » lésie. Dans so montent q retenstrant ain ses passotikura iminostiyrenitan BEllin cihari la s grande armée entilemie. Le ducide Abggib, aqui » aujourd'hui à Berlin, et le prince d'Eckmulh, » réuni aux Danois, doit être maintenant à quel-» ques marches de cette capitale, » no conque de cette capitale, » no conque con conque conque con conque conq

Quels que soient les résultats obtenus, ils ne satisfont pas tout le monde. Blücher a refusé la bataille; et les censeurs dont nos quartiers généraux abondent, se jettent à cet égard dans de grandes considérations stratégiques. « Mainte- » nant, dit-on, le plan des alliés est évident; » on nous l'avait bien annoncé: ils ne veulent » plus nen compromettre. Ils vont se contenter » de harceler et de fatiguer l'empereur. » Puis

on se répète à l'oreille le mot si connu de Romanzow à Dreyer, il faut l'aser: « C'est bien » cela, continue t-op; Blücher ne fait pas autre » chose; comme sa retraite a été belle! comme les » alliés suivent leur plan avec méthode! etc., etc.»

· Composition de l'arme at set arrivant devant Presile; le prince de Selwert energy, genéral en chef

|         | <b>\</b> . | (6), (7), (7), (1), (7), (1), (1), (1), (1), (1), (1), (1), (1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | tica races                                       |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| şî e    |            | 4. , 1 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Property and |
|         | ( ;        | 64 (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |
|         | , ,        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
| 1130,11 | .6r,       | on the second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Toppool                                          |
| . (     | 2 1        | Récesses services 8 cm of the contract of the  |                                                  |
|         | ·          | and the state of t | H31au aJ                                         |

on se répète à l'oreille le mot si connu de Romandon à l'oreyet; it fant l'acc. Cust bien annouse; continue t-qui fill public fait pas autre chose; comme sa retraite a rée belle! conme les alliés saissentaleurs leurs que fant pas un peu l'op dans leurs censures? L'empereur compte, il est vrai, sur quelques grandes batailles: c'est par là qu'il espère déjouer les combinaisons des plans leurs entre déjouer les combinaisons des plans leurs entre de sortable la déparation forcé de sortable de subtraction des l'ennemi, forcé de sortable des despirés estates. L'ennemi, forcé de sortable des despirés estates en dessités de le sortable de le sait de le sait de la continue des la continue de la c

Composition de l'armée alliée arrivant devant Dresde; le prince de Schwartzenberg, général en chef.

| AILE PROSTE.                       | Le général<br>Wittgenstein.<br>Le général | Le général Gorsahoff                                                             | 30,000           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Parciny de Tolly.                  | ,                                         | Le général Zietheu.  Le prince Auguste de Prusse  ie da général Pables           | 5,000            |
|                                    | Armés<br>sutrichienne.                    | Le général Giulay 20,000<br>Le général Giulay 20,000<br>Le général Giulay 20,000 | \$55,000         |
| CRETAR.  Le prince Schwartzenberg. | Réserves<br>d'i nfanterie.                | Gardes russes 20,000 Miloradowitch                                               | 46,000 > 120,000 |
| (                                  | Réserves<br>de<br>cavalerie.              | Autrichiens 8,000 Russes de Galitsin 10,000 Prussiens 1,000                      | }79,00 }         |
| AILE GAYCHE.                       | Armée<br>de<br>Kienne.                    | Hobenice                                                                         | 25,000           |
|                                    |                                           | en . 1                                                                           |                  |

naviely the Tony to de wittgenhier resume ple-इत्तरहरूरेश प्रहर्भायस्थित स्थान्त्रा प्रहर्भ प्रहर्भ के entes le passage de la grande fouce de pruguen Dresde: Larmes prussienne du general Kleisty marchant a lent gariche, descend des mobilegues sur Gotleub et Dohna! Le gros de Tarmeel trichschile satanes au centie palo res cottes d'Alnenbeng oct ude Sayda sur Dippodiswakted Les gardes russe prussenne petula deservicione wickiente de Hesse Hombourg sin some portei, der est garen gente un Angult dan terenege winderson camb l'imp erithide sul sucre lanch tidis briskers cift. Tes montagnes 37 sunt converts de seldats applitenant aux corps de Oellorede, Ab Chasteler et the Olinay. Sur la gauthe, Palvace At Richardescend de Manienberg; transdated tevenir sur Dresde pat la route de Freshbirg.

Le 21, Wittgenstein, aussi impatient que Blücher, croyant l'emperent au fond de la Silélie, se souciant peu d'attendre que le corpe de Kachan put arriver sur la ligne de concentration qui a célétracée autour de Dresde, s'est engage de plus ch plus avec nos avant postes, et descend sur Ciernale manual traval sur de la ligne de concentration qui sur che plus avec nos avant postes, et descend sur ciernale manual traval sur que l'en concentration que l'en concentration que l'en concentration que l'en concentration de le concentration de l'en concentration de l'en concentration de l'en concentration de le concentration de la company de l'en concentration de la concentratio

- I gantui nea mille hommes, du marécha (Sainta Cor est été foursisper nos dernières levées, ils no,p<del>ehvada,p3311 deli</del>viker, eyeg succès, elevent ce<del>tta</del> patrick of Applica in paragraph of separatricassen leantailtean deil Errasbirgen Noes ausph postes an smtaleja arplies osur Pyrnado () duelto dinato Interta apunolla, d'empereus est apesti de len earting of tarees, as tiny the period such sued see Panistowski "clui donna see instructions "okilis biss surpostic Expetition de la Polemen pour pu observentiles dékentilés, ail composé Gerlissi. A <del>fii annosco</del>r dans le<del>app</del>ys tout le zin am'un past wayers, larpaye do sa passetta, et le fait district home the transpersion is a remettent amental an warehe, L'armée, du marichel Wigtor at cellenda strenk spenky tribits with a pergraphon with de Gabris rout anlieu par Andrevens chiena wificense whitehoose tannanism see engering a Ritte Napolána sa rapproche a plus de dabora out server sur la hone de concentramenta all Williams Hard Hard Hard and airtean and airtean bar har position de Pyrna, dont nous axions ossayió de saire un épouvantail ; il s'en est emparé. En rain le quatorzième corps s'est déployé devant l'ennemi à Obersedlitz, l'affaire s'est bornée à une canonnade, et il a failu se replier sor la plaine de Dresde.

in in a service distribution less habitaits du cette gratede sid som tive sivel effrei und blesses aus beggges pentrep clans: ib place. Aussitôt: une terzeur pal minie se réadhd; de brait coint que des Rabees entenlegé d'assent le camp tetranché (qui il mont totat passé de la charonmette daquel la la minitié du corps ale SaintiCyb estluistinise settequierob mie Person at a servicio de la compania del compania de la compania del compania de la compania del la compania de la compania del la compania de la compania de la compania del la compania de la compania del la comp en foule chercher un refuge dans la villeomstain ruk carquere uros argunos du trere muistraque du la compensa de la compensa del la compensa de l l'Elbanenia minder bane ! ett. trassirren continuant bebusebangtiletionside fetermes ett diensteis spri stellispent. It fait plestinule Sculitz levenich die ples open Dristel Lis présence den tel piones some residentiam un perside lendradichane les legulite serinal chinod qub seems unbefore Mayyar, sabat Buntain mounglist alanmest Lies lecties de Busite modelne Belingu Syruffiklen (verifie) el entre sur les hauteurs de Roccnitz, derastrunge Les événemens par.

rue Cantel promites vorsione, implite i pari pari , celli accretites dias triute. Vallemane pan les répita accretites dias triute. Vallemane pan les répita accretités dia les Bueses entrancement de tres-simplement rectifiée. « A l'approche du général Witters-simplement rectifiée. « A l'approche du général Witters-simplement rectifiée. « A l'approche du général Witters-simplement rectifiée. « A l'approche du général Witters-simplement, dit le colonel Butturlin, et apprès une canon-consider de la line d

protectivites de la companie de la c len habitans sont contendus la fissillade y ils contitiu de leurs propres green la lambe descotaquen se prelotigestationer all lacrizon dels dullines voisines, LeanninéabhllSainteCypracfait mantaib boulaguare tier-penetraled Depedantes trompes se count netos eòtys staissintiliob nathaetikane sobtenismeh unin rieuro, atoloschabitatis thes faubotible necdurient en foule chercher un refuge dans la villeomatie TIL comprese unon a plum à douter maistemant, que lagramitionous coment de l'armite bninemie nacholit complétement spérée la plaine de l'Amede de de de puis Mazarvitz; sincles diorde de l'Ellie, jusqu'in e gongesche la mallée de Theraudt; lest tolcompée que sons esta asimenapaen lignes anno mientes sous vereinel alliés de qui ontre conché de Rayda, estat strivén ats willage da Beichatadt Uprès de Dippet diverbler Cest lessnisten Neples lqui esfait thrie white la descripto republication and principal sur les bauteurs de Roecnitz, derietzeurille Les événemens parvenus à ce point de maturité, l'empereur fixe les youx encore plux eur l'enpensi que sun Dresde. Il voit les alliés y sortis de lours montagnes, s'étendre dans la position où il s'est promis de les combattre Le moment est donc venu de se jeter entre eux et la Bo-heme. Napoleon allait se porter de Bautzen sur Pyrna, dans l'intention d'executer son planjet de

serai demain sur la route d » m'arrêterai a Stolpen. Vous, courez » alles ventre à terres sque ny establicationes nuine syllité d'agrand purceuel, le dans la mai Durante de la roi de Nauden au marchel Saint Cur et le roi de Nauden au » marechal Saint-Cyr et le roi de Nagles " sures tout le monde. Yoyez aprei le » saxon de Gersdorf ; dites lui que seus la » vez pas voje le roi, parcengue vom g » tout, de spite; mais que (je puis den n entrer gegarapte mille hommes à Dessier et » que je sus en mesure d'arrism am » l'armée. An jour vous irez ches levos » dant du génie ; vous visiteres le » l'enceinte de la ville, et, quand mouse » yu. vous reviendrez an plus vite un » à Stelpen Rapportez-moi le véritable état des » choses, ainsi que l'opinion du maréchal Saint-Ger et du duc de Bussino : altez. y Configiul, enfonçant ses éperons dans les flancs de son cheval, est déjà bien loin.

Le 25, l'empereur quitte Beutzen, et se met

marreterai a Stolpen. Vous. du sous Collega de arrive en l ans to unit if relatiles attalque e mine de davide Wile Heusen Mais len west bien pres. Wittgenst

DE MIL HUNDSCHAMMTREIZE. 760 anderbivennics à Gründ enlieuidreide grandigen dinarikdeish est quitablità dinchlena Gellande da i Reseaution y lithastoler , almi lette de Platique Anne damiliate anima place properties and a limited galli et etiphelle ab regellie zup ibale bas logilla cash gazdés arugad ettopapalainanti dedouis hesgiarpsadk dent du colonel Benodus ,eshimosimises generavposèr al Arthungurale aquete d'invottineament santific One suppose que Sahwantsenberg wetters will que birmés de Miensus pour intendry ses dispen jabouran ban dilboo Gest, pur petap da jurishisidam l'aurivédicie cette dila gauche quique attribute ingestitudes des situaquese Mais dejà Parantegarde. do Milohani, est signal de son la rauto de Freyliers. Dan quince coups arrivers, and peutreun d'un igntant à l'autre de servide Dreade, sera diolos. ...Danishetto stimpos la situation du smassin Solon-Cyrleic des plus anitiques fon, se disposit émicion le grand jordin An skihignant de Din . des Changmania uni les fanz, de l'anapani igui solsiraient south borizon. Un pillage en flampes , ser rière le grand jurdin, jutait des lucurs sipistes sur les dômes de la ville ... " Lufin dit l'empe-» reun quel estillaris du duc de Bassann lina

« Sira, Mido Bassano ne pense pas, qu'on tienne, » encoré ningt-quatro heures. Par «Eti vaus?» — unidoi, sire, d'après ca que d'al munici suis » convaincu que Dresde sera enlevé demain si

" Ville and venter and safered to the state of the safered as a second s » teb Maliger anna plin. Tel dam procesti i bimen b i poudi surum pêterm a présuvoirentendu Goudgarld, Wembessear manife auprès de lui le ginéral Hirzo Pingénieur habile sur lequel, depuis la coix dent du colonel Barnard, il miesté: les municipaire en'ille un desertides de cimp. L'emperatir Ale delige applies sur la estate proper acceptation Haxa ce qu'il attend de son intelligence et de son devoluement; et hill parle en ces inhers : un World; » Vandanime qui s'avance au delà de Belbe ( per . Pyrha! "Il'sy trouverd our les dervières de flone » went; "don't Tempressement pouters enfonded » fastit "Diesde & été extrêmes Mon projet jétait » de sacrette de molivement avec toute l'aimmequ » et retatupent ette le moyen d'en finit sine " Buttle for avec mes enemis ; mais le sort de » Dřesde iffitietilete : je me vedaupas sacrifice " tette ville! If me the fait plus of me specious » lietres pour my rendre, et je me lietide jaron » Salis regret! 'A changer de plan pour marcher às » solf seculirs. Vandamine est encorenés forces » soffisantes pour suppleer à ve nouvement gé-" 'Metal' et fall'e fan grand mat a l'enhelm Nouerde. » Pyrtia' il se porte sett Gieshabel ; qu'il gagne » les hauteurs de Peterswalde; et qu'il s'y tienne; » qu'il en occupe tous les défilés pet que de ce

aphospanisienhotataple if intende filerie vier enemacinendo qui spont, espir, lique sous, les mura Hips of the state of the district of the sold condended. warmanserillephet descripting pais aguan ducting the distribution perspe wimposof astrala calma, des, flavarda elbismos istentipps, à Vandamm witonisch que dattends de lui, Jam niblud belle occasion de gagner The Sucras Reletions of mile général, Haxo, a bien comp mussitôt des hauteurs de Stolpen o du Lilienstein, rejoint le généra et ne quitte plus ses pas A peine le général Haxo est-il par perour dit à Courgaud: «Pronez un cheva meretanenezusur-le-champ à Dresd stiles têtes, dites qu'il faut tenir et que my Vous trouverez en route la division maites la regenir sur Dresde Vous mussi Latebyre-Desponettes; dites-lui de tenir m. see escadrous prêts sur mon passage. La vielle » garde partira d'ici à la petite pointe du jour; , je serai moi-même de bonne heure à Dresde. m Faites en sorte que je vous trouve à mon en-Anne dans Neustadt. Partez, » Aussitot Gourgand reprend au min de Dresde.

Le 36 ous in pointe du jour le changement de direction s'opere. D'empérent cut un circulaises trollés ont des pris le voute qui maint mé mé de faire quantant de le change pen du l'est de le compensant de differe jours ; mais le candrique temperent pen en fait out lièr les faits des des jours qué cedens , le rommissible en plus de comme du genéral Latour Machourg , un interpret du duc de Bellune et la cavalerie du général Kellermann de Bellune et la cavalerie du général Kellermann la marche sur cette route ; una de que le mandre du cut de l'enguée s'avaité par l'élèment la marche sur cette route ; una de que l'ence du duc de l'aguée s'avaité par l'élèment l'ames du duc de l'aguée s'avaité par l'élèment sur le chemin de Bautzell qu'elle n'a pas quitté.

On arrive enfin à l'embratchement out les mol sup direction, de Stolpen et de Phaitz se course de Bautzen, de Stolpen et de Phaitz se course at avant l'entrée de la ville neuve de puesde. Cest un plateau d'où l'éil douine sur la plaine qui est au delà de l'Elbe. Avec quelle size noisy la voyolis occupée toute entrère par lamée ennemie! Déjà l'illianterie prissionale un prissionale prissionale un prissionale de la light de la des colonnes les possession du grand jardin; déjà des colonnes de la lame et forment à portée de canon devant au la lame et forment à portée de canon devant au la lame et forment à portée de canon devant au la lame et forment à portée de canon devant au la lame et forment à portée de canon devant au la lame et la lame

hogarde montrait un courage déterminé, un grand dévouement pour l'empereur, et même après les marches les plus fatigantes, elle le saluait par des chis rédoubles.

Pag. 22 et 23.)

mm de Dresde

le faubourg de l'yrsa; déjà; sur les bords de la rivière, Wittgenstein a fait établir des batteries qui tirent à toute volée pour nous couper la route. Les feitx de la redoute Marcolini leur répondent; ils éclatent au-dessus de nos têtes, dans les bois qui couvrent la porté de Dresde, et c'est sous le feu croisé de ces batteries que nos colonnes, accourant les unes après les autres, parviennent aux premières maisons de Dresde.



le faubourg de Pyrna; dejé, sur les bords de la riviere, Wittgenstein a fait établir des battern qui tirent à tout volte pour nous couper le route. Les fax de la reference de la volte de la reference de la color de la color de la la porte de la Dresde et c'est sous le les accourant les anes apres les autres nos colonnes, accourant les anes apres les autres, parviennent aux premierer moisons de Dresde parviennent aux premierer moisons de Dresde





## TO CHAPITRE III.

BATAILLE DE DRESDE.

PREMIÈRE JOURNÉE (LE 26) . · · ·

Des six heures the matin, le maréchal Saint-Cyr avait concentré ses lignes de défense derrière les palissades des faubourgs. La ville était cernée de toutes parts. Le seul faulbourg de Frederichstadt n'était pas encore enveloppé. Les alliés étaient sous les armes; la garnison française se préparait à la plus vigoureuse résistance. Un silence imposant régnait entre les deux lignes : silence terrible! dout les malheureux habitans comptaient avec anxiété tous les instans; ils n'osaient arrêter leurs regards sur la petite armée du maréchal Saint-Cyr. Cette armée, comparée à l'immensité des forces qui l'environnaient, n'était qu'une poignée d'hommes; et le courage même avec lequel on se disposait à défendre des remparts à peine ébauchés, semblait être un malheur de plus pour la ville. Enfin, Dresde

See all Si street s

était dans cette attitude morne qué l'attente d'un dásastati sinávitable a produkto totijsmus, sumenne nombreuse population. Le vieux poi vertit des senatres de don ipalais ses campagnés déstactées sensujetséploréspet l'annami amirantijusqu'ima pieds des murs de la villeu Les ponten ar si que vasianti plus que partiblairem mentrar les illoscés A cet espent, adu eccus paternel parentité profonds soupirs: . Déjà deux régimens de hussandamest phaliens, déserteurs de motre cause, avaient passé à l'en-Memi Lide configuos des Allemands demotre parti populationit, généralement iébranlée. Dout eduqui nétnitipas français était dans la consternation ( on perleit de capituler, and in a manufacture icriTciut, à coup la céene, change : L'empareur par rivant au galopiaur, le pont de Dresde, produit une vive et profonde impression. Il, est idix heures du matin; et a depuis ce moment jusqu'au soin, 18es troupas, qui la suivent, ne cessent de shaller L'infanterie marche au pas de charge En .. vain , les , habitans, leur offrant, des , rafrat

Le 23 apût, à Bohmisck-Aycha: ces deux régimens étaient commandés par le colonel Hammerstein. Le général attrichien comte de Nelpperg, après leur avoir fair plette bernient; les k envoyés à Prague, où ille out formé de negra de la les des leurs autoir fair plette bernient; les k envoyés à Prague, où ille out formé de negra de la leur autoir saillemande.

<sup>\*</sup> épour de Marie Louise

chile concesses Cospensioners oblight ibration e univerself. andennes en mei hilkens de ara volsen la ville poul éthe plus tôn en face de l'esementiq Da fière vouse numberden commençues Latoure of number a titulit sufficentiations times of Dresde. How the transmission sur le proint le charle du le le particului ver l'entreppe par l'ennemi des fatte presentes de l'entre hant segsegiamentous programmes reprints reprints depoyable per รายเปลายอยเมนายะ ... acclamations. de pelate l'empereur a de iluitions sus pirmières ordines, squid area pied à tenne de vans le chattern et states control the said be tiened definite the said emabien elle estrassurantel Laveren dessate prophenited uppitter sa residence pour aller eli chercher une plus sûre dans lawilte neuvet on rujette-maintenant de telles précautions ; l'oi roi webvictor an châtean; et le service de l'empethan by diable in the same or to a se what "Elestricated deschezele roi; Nepulson remine d'cheval di vest reconnaître dei-meme l'imminemee du danger; et se dirige sur une des poètes della ville Dans' ce trajer; 'à travers une popul lation curieuse et empressée, son regard est calme et serein. Tous les vœux comme toutes les espérances l'accompagnent. Vers une houre après midi, il sort par la porte de Pilnitz, et s'avance jusqu'aux extrémités du faubourg. Là ilemet pied à terre, et, suivi seulement du grand-écuper et

this purple decembers it shall be software the square with schlonell deraditorile ob. earliegische broude, politie triest ponté les lavant acidente que ils était maparinte pour jugérales dispositions de l'estratoj. L'un balle shipi yan keresan distista et inperare sesquent a autore apir ala filit qui una ligure contacione elliv -ust emportum approducem annotal les amelonides els Acceleration in a manufacture Charles Charles Clypping in the set revient peneintes seroflater à l'entrémité che grand pontudiustile britis passe des reste de dienres retidi luss trompes continuent vià illefulesi attabace print. subtueli enreq; al moisitibe stepadol di suspibail di il prépare les sorties qui doivent agrèter l'élan do L'empensi lorsqu'il se présenters : Bientôt soutes les rues qui aboutiment aux portes principales de la ville cont encombrées de la tendant avec impatience te signal de funcchir les barrières. Deux divisions de la jeune garde, conduite par la duc de Trévise, vont se placer en néserte derrière les portes de Plauen et

nrès la reconnaissance qu'il venst de laire du terrain et avec le talent particulier qu'il avait pour calculer d'un coup d'an aniore. L'une prince armée, ains que le temps et l'espace recessures pour les opérations d'antité déjà en mesura de résister à l'attante que l'enneui préparait (Le major suron d'Odelepen, témein comaire, et. 1, pag, 254.)

Dispediagratice 7 Deux metries occusement dess, per esting, charge tabappin en, awobeoph at she bearing of du Purnat Indoctivalerie: Lattene Manhoung niest ringer duries bords de l'albes iprête à débanches par les portes de Hilnist et place Triberia La antione ash a nigolditra il ugadescure one provione olliv ris, des places and do maintan distributes to the total tes descripções personal latisformación y recoplessa, est ries insistentiales merchanes a ver les brances estantes ties transpagntime and chiefe at stanbacquir tré les légeres; la monde cette deble ampéhélei tupbeth ethilleur pagath absoment ethillution d propage los serties que deixent arretor l'elan Weldingth Territory and in page Line willy tes les rues qui abouthance et un portes principatendant, h communicate forgignal befranchir les tre are the reament ande. t latitate que tenneni prépa ecterin into participation of the property

pred ristopa de la companie de la co de l'antire bads en venir aux maine el le moment sont engagees. L'attaque est ifindénage ellairest -is Devantèla wille b à bytel que distance descrits railles, s'élève ilne rolline assez étenducat dans pients de le facile de le cette de la despitación de la propieta del la propieta de la propieta del la propieta de la propieta quavtice - général des alliés s'y montreit depuis le tratino litera brein bennes de l'après-midis trais colips de cando diréd de cette bauteur se font em lois strot situado abanta l'adresis en Anaghest tièrels élénde et descèné comme descritent pétélqui pen verse to est sur so o l'pussa gar Chaqite co leina est précédée de cinquante pièces d'artillezie; et, depuis Moccaita jusqu'à Plaüen pause ligne non interrompile de battéries démasque ses feux tini Anti-tredit Bresde de bontets et d'obns. En vain l'artillerie de nos rédoutes avancées sillouvie ces redoutables colonnes par des décharges redoublées Rien dans ce premier moment ne peut arrêter. l'ardeur aves laquelle les ennemis courent à l'asbauth. Ils su prédipitent dans l'interval le des forts; qui fondroient la plaine d'espace en es configuration of the state of t

Hale of a great attended to the

Adi opérations communicient; par une canonnéele terrible. Les patreries étaient disposies en lectele autour de la nille. Les édifiées durent bientôt couverts de nuages de fumille les troupes inapeliquental l'asseut dans le plus grand ordreu (Rénit desir Ch. Stewart, pag. 563.)

pacel Havarrivent jusquiaum palisaades; et biens totomates les réserves du maséchal Saint-Cyle sont engagées. L'attaque est itimpétumpse plainés sistumed est opsizifatmen lett des deshivoislés com sel sirailles, is admired in etiel in meet entre etiene dans 9. Cependati tela u ben tro ples poch adieruhbragreig queixing - general descendades sel meratentella de ment à hious endever la speciolation de Mochistack pl qui toulveerla bastiète del Bipipodissa ble Alus loin prouver rective draine cules l'Aubréchéens étoighent lepfelág des hos ibatteries de la aporte de Blèvbergt Brain où a lieuth duren grandhe os seurs les o thought a de est précédée de cinquante pieces d'autillene: et. tion ampel duri parlation is Sainte Bitte no ide systems (der la auterak sirpakeolle abatifireks adas inde ali urose datinde ainte manière : s'était le avoir : un cealibre de aprop échantilles ponset en dehors de la ligne magistrale yers l'ennemi es davoir au contraire cette ligne magistrale défendue par illubra 2021(1021), 2011, 1022 201(1010), 2011, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010, 1010 ografigsatif grig allega copie dans 1200 approche, suplice à 11 THE ESPECT AND ASSESSED OF THE SECOND PROPERTY OF THE PROPERTY tesle til lensinsdemokret spår der grosp tödburp tilkom kurtorunsdams det leavestaurent ils in places i les priféremisses i persienties grouper. Ces petites pièces pouvaient ensuite se porter au loin en tirailleurs, et suivre tous les mouvemens de l'ennethi par feur facile mobilité: (Meinerint de Sainte-Helèhe, par le domte de Las-Gases getomminipagnique de l'eldir "«L'ennemi abaituconstruitudotemahralisitutene sessione viges avancés unicouv del Dresde plantis estato bient difficile de s'en rendré maîtreuse (Rappoit de sire Ch. ilielenterphie

l'Elite : les Résidue les Princiens penètrent clans le fathough to Fyrnke. !! O'en est fait! he terfein! est thans the titles the mountaine entropy and set fait. entender setution les partes à la compas, qui delle tent de tous côtés ; la furie du combat, qui sunle ble leavable is dernière temperature la comfactoi. le désundré : les cris reput est étaurdissaire : : fravativ, horrible. Earhatheanouse population de Dresde est retolibée dans des ampeners les plus erweitlen Duschalbierns want it des vierne den dann de destribution ethics critimis sent blends destant leurs sporter le remacina steniferent aluis da maire son; on porte de l'est dans les quenters, les famul men sei burni datiette dunni dele burne di carla angreroi tremble encore sous leurs pieds au pruis des sous Des sorties non mems insientebers fuß ettgrade

Déjà Tendenti se provistir de ini viquite promi l'entend erret dans son ivresse «Partifiszare det les "premières dolomos inhésisent plas insens les insens les plas insens l'entermin portende Platien in Majayachna etc. s'orbite : l'évaluation d'un noltan en annier Jodens d'un noltan en annier Jodens d'un noltan en annier Jodens d'un rest pas en annier de la significant de la sur ses pas se précipitent des bataillons de la gardet, commandés par Myadall et Cambrone de la committe de l

<sup>&</sup>quot;La Comine de chamine de Laspinesme Suiteschmest tues seus in particular de la company de Carlos de la company de

Parise rand practices red-subsection properties of the control of

dase incremental de control en la control de control de

Des sorties non anoine idétinium, pa font, and, même attenpe par des autres postes. Rantout les vailleus, supité interes de les gadenses postes. Rantout à l'emainie de général (Gron an Joste edens de grantout à l'emainie de général (Gron an Joste edens de grantoute de les parties et plus est prince et le garda frapelius en des elessos Les consecuta de la garda frapelius en des elessos des Dippodis val de Ces dra ver je velt le grant de la garda frapelius en des elessos de l'honneur de seprendre la reme doute Maninelli. Ilaise précipitent san des retubu, e chemens : les une s'élancent par dessus les fossés, les autres se glissant par la gange de la culdain l'espace intérieur est rempli de confineien et de care

nage deletis retions maleses de la redeute. Plus loin la division Barrois sort par la porte de Pyrna, et se dirige sur le grand jardin; en même temps la division Roguet débouche par la porte de la Tuilerie, entre l'Elbe et la droite des Russes. Chaque général marche avec le premier échelon de sa colonne ; à prine la général Bareldieu, qui commende la première brigade de la division Roguet, a-t-il dépassé la ponte, qu'une balle le frappe au bras, et le met hors de combat; mais rien ne peut relentir l'élan de nos jeunes troupes; elles devancest rapidement sans tirer un coup de fusil, abordent l'ennemi, le culbutent et le noussent jupqu'à Blasswitz, tandis que de leun côté les cuirassiers Latour-Maubourg poussuiventau loin les Rusies qui sont devent eux.

Ces brillantes sorties ont frappé l'ennemi. Il a vu toutes les portes de Dresde fournir à l'envi autant d'armées nouvelles! Nos colonnes le foulent dans toutes les directions , le premient en flame et en arrière ; il ne peut maister à tant d'impétuesité.

<sup>&#</sup>x27;On ne s'attendait pas à cette formidable résistance animée par de génie et les dispositions de Napoléon, et, comme en pareil cas l'illusion réagit sur les esprits ét augmente la difficulté des sontatives: en raisen suvesse de la facilité que l'on croyait y trouver, on finit par regarder la

«L'empereur est dans Dresde! il n'en faut plus » douter, s'écrie le prince de Schwartzenberg; » le moment favorable pour enlever la ville est » perdu! ne songeons plus qu'à nous rallier.»

Napoléon était sur le grand pont de Dresde, attendant avec impatience l'arrivée des armées du duc de Beliune et du duc de Raguse. Dès qu'il apprend que devant toutes les portes nous avons repris l'offensive. « Mes amis, dit-il aux » habitans qui l'entourent, l'emnemi ne revien» dra pas à la charge; tranquillisez - vous! » Et traversant aussitôt la moitié de la ville au galop, il se dirige vers la porte de Dippodis-walde, et va se placer au centre des mouvemens que nos deux ailes achèvent sur les routes de Freyberg et de Pyrna, pour compléter la victoire.

position de Napoléon comme inattaquable, et l'on se determina à cesser la lutte. (Voir l'ouvrage du major saxon d'Odelchen, témoin occalaire, pug. 253.)

<sup>&#</sup>x27;Napoléon, au milieu d'une grêle de boules et de balles, passe au grand galop dans le Schloss-Gass, pour gagner la porte du Lac et la barrière de Dippodiswalde. Après s'y être arrêté un instant, il court sur le champ de bataille; un officier de sa suite est tué à côté de lui, et plusieurs de ses aides de camp sont blessés. (Récit de ca qui s'est passé à Dresde, par un Saxon, témoin oculaire, pag. 173.)

. Lea Russes, sont, pourstrivis ded sabrenet la bajompette dans des treins jusqu'à Blazonita: Les Prussiens sont jetés, hors du grandijertlin Golloredo rallie ses Hongrois sur les hauteurs de Rocknitz. Les Autrichiens de Chasteler et de Giulay se retirent dans les gorges de Plauen, et le canon cesse enfin de gronder vers neuf heures du soir.

Cependant à la nuit, une division autrichienne qu'on a enivrée de salpetre et d'eau-de-vie, veut essayer une surprise sur la porte de Plauen, qui lui a déjà couté tant de sang le matin. Elle s'avance sans bruit; mais le général Dumoustier, dont la jambe a été fracassée, est encore à son poste, et ses braves fusiliers veillent, autour, declui. Le colonel: Cambrone est bientôt debout, un combat de nuit's engage; et les Autrichiens sont encore une fois vaincus. Cambrone fait prisonnier un bataillon tout entier, dont le drapeau nous est remis. C'est, je crois, le seul qui ait été pris dans cette première journée.

L'empereur n'est rentré qu'un moment au château : il remonte à cheval à onze heures du soir, pour aller reconnaître sur le terrain ce qui reste à faire le lendemain. Il parcourt les bivouacs de l'aile gauche depuis l'Elbe jusqu'à la barrière de Dobna Les flammes de quelques maisons que brûlent dans la campagne l'aident à distingues des déun lignes. Tout est tranquille; à minuit ill sentre su obâteau 4....

(LE 27.)

-11.000 (16.6) 200 1 12

L'empereur, avant de se livrer un moment au repos, passe dans son cabinet, et fait appeler le prince de Neufchâtel. « Allons, Berthier, lui dit-» il, il faut ex pedier les ordres pour demain. Écri-» vez. » Le major géneral, assis à l'un des coins de la grande table des cartes, écrit ce qui suit: Ordre à toute la cavalerie, celle de la garde

Le 26 au soir, le général russe prince Kondacheff; est espédié avec deux coats consques par le prince de Schwartzenberg au prince de Suède. Il part du camp devant Dresde, passe devant les postes français du faubourg Frédérichstadt, traverse l'Elbe à la nage entre Reissa et Meissen, se dirige sur Lieberwerda et Dahme, et arrive le 30 au matin au quartier-général de Belitz.

' ( **Bullètin <sup>i</sup> suèdois: )**' `

Sur pinsieurs points les deux lignes étaient à peine deignées l'aux de l'autre d'une portée de fusil. Près du village de Strahlen, dervière le grand jardin, des cantinières, tant, françaises qu'autrichiennes, s'étaient établics pêle-mêle en honnes camarades. Les officiers et les soldats des deux armées venaient leur acheter de l'eau-de-vie indistinctement, et, en réparant leurs forces, s'entretenaient des événémens de la journée. (Voir le Récit de ce qui s'est passé à Driesde, pag. 175.)

exceptée, de révenir sur ses pas, de traverser la ville, et d'aller se réunir dans le faubourg de Frederichstadt; le roi de Naples en presdra le commandement. It lui est prescrit de faire un grand mouvement sur l'aile gauche de l'ennemi, de le déborder, et de chercher à lui couper toute retraite par la route de Freyberg.

Ordre au maréchal Victor, duc de Bellane, de se placer avec son corps d'armée en avant des barrières de Freyberg. Il attaquera de front avec son infanterie les lignes autrichiennes, que le roi

de Naples essaiera de tourner.

Ordre au duc de Raguse, maréchal Marmont, de s'établir avec son corps d'armée au centre de notre ligne de défense, entre les harrières de Dippoldiswalde et de Dohna, au pied des boilines de Roecnitz. Les réservés de l'artillerie et de la garde seront placées sur ce point.

Ordre au maréchal Saint-Cyr de réunir son quatorzième corps autour du grand jardin.

Ordre enfin au prince de la Moscowa et au duc de Trévise, de déboucher sur la route de Pyrna, avec les quatre divisions de jeune garde. Le général Nansouty, qui commande la cavalerie de la garde, soutiendra l'infanterie. Ils s'empareront vivement de l'offensive, et feront de ce côté la même manœuvre que le roi de Naples va exécuter sur l'aile apposée.

Tandis due sous les efforts de pa attaques se portenont aux les deux extrémités, le centre, où seront le duo de Ragues et les réserves, soutiendre le combet de manière à occuper l'attention de l'ennemi.

L'empereur se borne à ces premières disposie, tions; il sera sur le merain, et si quelque action dent aurrient, il se réserve d'y pourvoir, ainsiqu'au dénonment de la journée.

A Composition de Estrate française combalant sous les murs de Dreide, le 27...

| 200                          |                                             |                                                                                                              |                        | -       |
|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| STEED STEED                  | Jednid Jistile.<br>Le duc de<br>li Trépins. | Général Barrois.<br>Général Décous.<br>Général Roguet.<br>Ghérd Boyeldieni                                   | 20,000                 |         |
| Leutspiese de                | la garde.<br>Péaseal<br>Nansouty.           | Général Guyot.;<br>Général Ornano.<br>Généra, Lofevro-Demouettes.<br>Général Krasinskii.<br>Général Colbert. | B,000                  | 25,000  |
| e dinte se.                  | 141. Corps.<br>Maréchal<br>Spint-Cyr.       | Général Claparède.<br>Général Bennet.,<br>Général Kasout.<br>Oénéral Pajol.                                  | } 15,000<br>,          |         |
| CERTRE.                      | 6°. Corps,<br>Duc<br>de Raguse.             | Général Gompans.<br>Général Joseph de La Grange:                                                             | } t5 <sub>(000</sub> 0 | >4p,ono |
| 1 111                        |                                             | Général Friant.<br>Général Curist.<br>Général Michel                                                         | 5,000                  | . '     |
| 1                            | Réserve d'a                                 | stillerie                                                                                                    | 5,000                  | ]       |
| AILE PROLEE.                 | 2°. Corps.<br>Duc<br>de Bellune.            | Général Teste.<br>Général Corbineau.<br>Général Monton-Duvernet.                                             | 26,000                 | ĺ.,     |
| Le roi<br>de <b>Naples</b> , |                                             | Général Oudenarde.<br>Général Castex.<br>Général Doumerc.                                                    | 210,000                | 30,060  |
|                              | (, Mempopala)                               | f Général Saint-Gormain.                                                                                     | , , , ,                |         |

Les ordres sont transmis avant que la mittelechève, et dès le point du jour ils s'exécutent.

Pendant cette nuit le temps: était affreux . Au jour encore la pluie tombe par torrens. On aperçoit du haut des mure les deux armées secount: l'eau du bivouse : et se relevant les bataille sur le terrain fangeux où le combat de la weille a fini. L'ennemi forme autour de daville le même cercle qu'avant sa grande attaque. Muis bientôt on découvre son aile ganehe qui s'allonge sur notre droite. Des colonnes draversent la vallée de Tharandt, et couronnent les hanteurs de Corbits. Le corps de Klenau, attendu si impatiemment par les alliés dequis trois jours, doit arriver dans la journée: c'est son avantgarde qui se montre à Corbits; « c'est pour lui donner la main que les divisions autrichiennes de Giulay et de Bianchi s'avancent an delà de

Les cataractes du ciel s'ouvraient en ce moment sur une partie du globe. Les plaines de la Pologne et de la Rongrie, les vallées de la Moravie et de la Bohème, de la Silésie et d'une partie de l'Allemagne sont inondées. Le Danube, l'Oder et la Vistule débordent. Ce n'est de toutes parts que villages submergés, ponts emportés, routes défoncées, communications interrompues, etc. Le comte de Molth, fils du grand-maître de Prusse, expédié en courrier du quartier-général de Blücher pour celui des souverains alliés, est noyé en route.

Thornadal Mais Galewantzanlieng espèce en whin voir semestiser som plan pour l'inviestissement de Dresdes Alignst tropitard the otto with the a L'ampareus Napoléon, à cheval dès six heures da matin, viest de sortin par la porte de Freyhergallianjeté son comp d'œil burl·les hauteurs il a recommo que de grande la cume réservée ploist dicorps de Klaman métait pas encore occupée, et aussitét ple moi de Naples et le duc de Beliune ontriera l'ordre d'exécuter leur mouvement sans plus de délais. en a a entre politique a Tandis ante les malheureux soldats de Klenlau, entémués détifatique et de hesoin, couverts de boue, trempés pab la pluie, harassés, arrivent couragement sous les coups qui les attendent, la canonitado s'engage au centre u " · L'empersur est revenu de ce côté : il est en wattidesla porte de Dippodiswalde. La plale n'ayant pas discontinué, il fait allumer un grand feu, et c'est de ce bivouac qu'il dirige la bataille. Les aides de camp qui accourent des côtés les plus opipusés se succèdent d'un moment à l'autre, et viennent lui annoncer les progrès que font les deux attaques principales.

A neuf heures du matin, la cavalerie du roi de Naples a gagné les hauteurs qui dominent Cotta; elle poursuit son mouvement. Au pied des collines, les conscrits du doc Bellune sont aux

mains auec. l'infaptarie de Giuley et de Bianchi. Sur la gauche, du côté du grand jardin; le maréchal Saint-Cyr, soutenu par deux bataillens de la vieille garde i, ferce la position de Strehlen, et nejette les Prussiens sur Grünas Plus loin, entre l'Elbe et le maréchal Saint-Cyr, le due de Trévise et le général Nansouty manceuvient dans la plaine, poussant les Russes de Wittgenstein de position en position.

En ce moment l'empereur fait redoubler le feu devant lui. La ligne de nos batteries gagne da terrain et s'élève sur la colline. Le fraças de tant de houches tonnantes a fini par crever la nuée sombre qui depuis le matin enveloppair le champ de bataille. Quelques échircles aucoèdent aux averses, et de nombreux chequix de main qu'on aperçoit sur la hauteur; indiquent que le quartien, général des alliés est de ce côté. Ainsi les souveraine sont encère une fois en présence.

Cependant une batterie de la garde, placée entre les routes de Dippodiswalde et de Plauen, ne tire plus avec la même activité. L'empereur y envoie aussitôt. Gourgaud, chargé de cette mission, ne tarde pas à venir rendre compte que

<sup>\*</sup>Ces deux hataillons étaient commandés par le général Michel. Ils ont culbuté à l'arme bisuche tout ce qu'ils avaient d'ennemis devant eux.

cetta hatterie, est découragée pan l'instilité de ses coups, Placée dans un foud, elle répond avec trop de désevantage au seu de la hatterie opposée, qui plonge des hauteure de Rosenitz, et tous not houlets, paraissent se pardre dans les terres au dessous du but. « N'importe, dit l'emperent, ai faut attirer l'attention de l'emment de les côtés a qu'on seconnance à tirer. » Aussitôt la batterie fait un feu roulant, et dès les premières salves on remarque sur la colline sur mouvement extanglinaires quelque personnage important vient d'être frappé parmi les alliés.

Il est enze heures; le canon du roi de Naples, qui sefait entendre au delà des gorges de Platien, signala let progrès de notre cavalerie sur la droite. Cest le anoment de presser les mouvemens de la garche, et l'empereur y va porter ses ordres luimèmed./Tandis qu'il traverse au galop la plaine du grand jardin, notre artillerie continue de soutenir au centre l'effort de la bataille. C'est là que le soldat français subit les lois les plus dures de la tantique moderne. Rongeant le frein qui retient son andeur, il reste des heures entières im-

<sup>&</sup>quot;Napoléon se portant sur la gauche rencontra une barricade de charlots qui l'arrêta un moment. Un boulet ennemi vint frapper terre tout près de lui. (Voir l'ouvrage du major saxon d'Odeleben, témoin osulaire, p. 257-) ...

mabile, en leutte aux boulets dont les deux signes fant un échange continuel.

Gapendant, l'empereur: a poursuivi sa sourse vers la ganche; il dépasse Grüna, i et trouve le duc de Trévise marchant avet la jeune gandu sur Saidnitz. De ce côté, les alliés viennent d'être rejetés de la route de Pyrna sur celle de Pohna. On continue le mouvement pour les rejeter de la route de Dohna sur celle de Maxen. L'empereur, après avoir donné à ses troupes un nouvel essor par ses encouragemens, revient vers le centre.

Tandis que la jeune garde faisait plier devant elle l'aile droite des alliés, le roi de Naples, le général Latour-Manbourg et le duc de Rellune, écrasaient leur aile gauche. Napoléon reçoit en chemin les premières nouvelles de ce grand avantage; et bientôt il en apprénd les détails.

Le roi de Naples, après avoir forcé le défilé de Cotta et s'être avancé sur la route de Frayberg jusqu'à Grumbach, avait pris possession des hauteurs. Tournant ainsi l'avant - garde de Klenau, il l'a coupée de son corps principal; ce mouvement a été décisif. Murat, le sabre à la main, son manteau brodé d'or retroussé sur l'épaule et la tête surmontée d'une brillante aigrette, s'est précipité avec les carabiniers et les cuirrente suis l'infanterie autridhienne d'Alien n'a pu leur résister; les bataillons ennemis ont été enfoncée : cultratés des hauteurs; l'artillèrie à cheval plongueut sur les défilés de Schoneil et de Planema complété leur déroute.

Ces vallées, naguere si fraîches et si paisibles, qui, quelques jours auparavant, recevaient encors la roi de Saxe sous leurs ombrages, sont

. Muret estigait, et. fixait tous. les regande pur sa taille. per son costume brillant et par les riches barnais de son cheval. Sa figure, ses beaux yeux bleus, ses gros favoris, ses cheveux noirs bouclés qui tombaient sur le collet d'un kurtka (habit polonais), dont les manches étroites avaient tue ouvertaire au-dessous de l'épaule, excitaient l'attentionylle thilet de bod habit était richement brodé en éy: l'helph prest pertre par une cuinture dovés à laquelle perf dait pu salue légar à lame droite , à la manière des anciens Romains, sans branche ni garde... Ce prince portait ordinairement un pantalon large, couleur amarante, dont les coutures étaient brodées en or, et des bottines de peau jaune ou de nankin. L'éclat de ce costume était encore reliante par un grand chapeau garni de plumes blanches d'autrache avec use large bordure d'or, un grand plumet georgeosé, de appatue grandes plannes d'autruche netombantes, an milieu desquelles s'élevait une magnifique aigrette de héron. La selle et les étriers dorés étaient de sorme hongroise ou turque. Le cheval était couvert d'une housse trainante, bleu de ciel, richement brodée en or; la bride était magnifique, etc. (Voir l'ouvrage du major anon d'Odeleben, témoir oculaire, tom., 1; pag. 201.):

devenues tout à coup victimes de plus ceretible suragan que la guerre poisse déchainer sur un mailleureux pays

L'ennemi a vouluinous opposer su cavalerie; mais le versant des collines est si glissant, qu'elle n'n pus y soutenin l'anin; pour mettre le camble au désastre de cette partie de l'armée autri-chienne, la pluie qui tombait sans cesse mettuit obstacle à ce que l'infanterie fit usage de ses armes. Partout la terre est jonchée de fusils, de sabres, de chapeaux, de plumets et de débris. Des colonnes entières, officiers et soldats, se sont rendues prisonnières : les régimens de l'archiduc Reynier et de Lusignan cut été enveloppés; ceun de Benulieu, de Collegedo et de Wacquant, ont fait quelque résistance; mais ils ont tant de tués, tant de prisonnières et de bles és, qu'on peut les régarder comme détruits.

En vain la division Lichtenstein a voulu ser courir celle de Bianchi; elle a été entraînée dans le désordre de la gauche. Les généraux autrichiens Andrassy et Milesino sont tués. Les généraux Giulay, Mariassy et Fierenberger sont blessés; le feld-maréchal-lieutenant Metzko et le général major Seczinsky, sont prisonniers. Enfin les six divisions de l'aile gauche, séparées de la grande armée alliée par les gorges de Tharandt et par le ruisseau de la Weisseritz, prises

L'empereur per arrivant à sombiveuse du sentre primative le général autrichien. Metakog un entond centre plusieurs officiers autrichiens blessés sont avec lui. L'empereur les fait associant ordonne quion pause leurs blessures.

Il dati tuois, beures. Depuis quelque temps; l'artillerie desalliés a ralentason feu. Tout à coup elle casse de so faire entendre. L'ou vient annount quell'empereur repit estra mouvelle d'un visage ques à tranquille que sil était question du gain d'une partie d'écheus.

« Ceti n'est pas encore fini, dit l'empereur aux » généraux qui l'entourent. J'attends des nou-» velles de Vandamme, et je me trompe fort si » ce: n'est lui qui décide les alliés à cette re-» traita précipitée.»

Cette affaire de la droite a eu lieu sur le terrain déjà illustre par la bataille de Kosseldorff, en 1745.

<sup>2.</sup> Voir: l'ouvinge din major annon d'Odelelien ; itémbins oculaire : tom de page 261 et le comme de la comme de la

des communications de droite et de gauche avec la Bohème, ont voulu profiter du reste de l'après-midi pour mettre quelque ensemble dans leur mouvement retrograde devenu plus difficile. Déjà les souverains affiés sont lois du champ de bataille, et de fortes arrières-gardes prennent position à l'entrée des vallées pour couvrir les petites routes par lesquelles s'écoule l'armée ennemie.

Quant aux troupes françaises, elles sont harassées; on ne peut guère penser qu'à recueillir la possession du champ de bataille.

Après avoir donné ses ordres pour la nuit, Napoléon rentre en ville. L'eau coule de tous ses vêtemens. Les retroussis de sen chapeau, hattus par la pluie, sont pendans sur ses épaules. Tout son monde est dans le même état... Mais les rues de Dresde sont encombrées de prisonniers. Les canons de l'ennemi et ses drapeaux

Quiconque connaît l'art de la guerre, comprendra combien il était difficile de déployer ainsi était difficile de déployer ainsi était difficile de déployer ainsi était de se porter en même temps sur les flancs de l'ennemi. (Voir l'ouvrage du major saxon d'Odeleben, témoin oculaire, tome :, page 258.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les prisonniers offraient un triste spectacle : exténués par une longue et pénible marche à travers l'Erzebirge, où la pluie avait rendu les chemins presque impraticables, ces

sont déjà en trophées cor la grande place; et les acclamations dissibilitans qui se pressent de tous côtés sun les passage du vainqueur, font de samarche, un triomphe jusqu'aux portes du palais où son vénérable allié le reçoit dans ses brando que de la contraction de la contraction

milicumum: Japita avoir souffert les plus rudes privations. étaient arrivés sur le champ de bataille, épuisés par de emelles fatignes. Plusieurs d'entre aux étaions grièvement blessés; tous, enveloppés dans des manteaux déchirés, saire depuis leur départ de Bohème, saute de pain, et a syant trouve que rarement des pommes-de-terre. Ces walkeuteux combalént avec la plus grandé avidité sur les rafraishinstenens quattent offrait la commisération des habitans de Dresde, On genferma dana liegline protestante: et dans le welt-garten de Bruhl tous ces prisonniers, au sourbre d'à peu près treize mille hommes, la plupart autrichiens, dont le nombre fut augmenté encore le lendemain par des sondats disperses qui furent ramenés dans la ville. Comme le local qui leur était destiné ne se trouvait pas prêt, plusieurs d'entre eux cherchèrent, la première puit, un sbri dans le restibule des maisons où des personnes charitables les panaèrent et les secoururent.... Les églises furent : dégradées, de plus d'une manière par le séjour des prisonniera, (Récit de ce qui s'est passé à Dresde en 1813, par un Saxon, témoin oculaire, pag. 181.)

Le roi de Saxe avait toujours été traité en ami par l'empereur... Quelle profonde impression Napoléon ne produisit-il pas sur le roi, sur la famille royale et sur les .... (Bei au) shranes andraear

Le 28, les premiens rayons du jour retrouvent, l'empereur, parcourant : le champ de hataille. La nuit avait été employée à relever les blessés. Les habitans de Dresde s'empressaient encora à les recueillir, et, de tous côtés, en enaccelissait les morts. Dans le rayou d'une lieue autour de la ville, les quatre nations les plus belliqueuses de l'Europe avaient jonché les champs de leurs morts. Ces corps étaient demi-res ou déjà entièrement dépouillés. Plusieurs étaient déchirés par des bigesures effrayantes; d'antres égrasés par les rougs des canons ou des voltures Les fosés et les marcs étaient reinplis d'honmes et de chevaux. Les morts se trouvaient entassés en plus grand nombre autour de la redoute de Moczinski, devant les barrières de Dippodiswalde, de Plauen, de Lobda, et dans les environt da grand jardin. Quelque herrible que fât ce

habitent, le jour de la bataille de Bresde, lorsque découra de la Sildaie par une marche précipitée, après avoir uleuvé la redoutable armée de sés canctuis, il l'attaque avec des troupes en grande partie épuisées, mais d'un courage à l'épreuve, et la mit en déroute. (Voir l'ouvrage du major saxon d'Odelebèn, témoin oculaire, tom. 1, pag. 76 et 80.) spectacle, il avait déjà attiré de la ville un grand nombre de curisur. De peuvres habitans étaient déjà occupés à ramasser pour l'artillerie des boulets, des caurasses, et toutes les armes qu'on voyait disperaées dans un épouvantable désordre, au milien des débris des équipages et des caissonagentée la Tous les villages voisins avaient plus en moins souffert par l'incendie et le pillage...... Partout on voyait des gerbes éparses qu'on avait enlevées des granges pour le bivouac du seldat et pour la mourriture des chevaux. Les paysans madzient tristement autour des restes des bivouges : ils chersheient à recueillir leurs débris y ils potrouvaient quelques portes et quelques volets :, et retiraient leurs membles des tas de bois que les foux du camp n'avaient pas consumés I., Junio

Napoléon, qui a sous les yeux cet affigeant tableau, est loin de se montren insensible ant clamités qui l'entourent. Partageant sa sollicitude, entre, nos blessés et les malheureux Saxons, il charge M, de Bassano de recueillir des informations sur les familles de Duesde qui ont le plus soufiert des derniers événemens. L'ordre est donné de dresser l'état des habitans qui ont été

Voir le Récit de ce qui s'est passé à Dresde en 1813, par un Saxon, témoin oculaire, pag. 183 et suiv.

Tome II. 2º. Édit.

blessés. Les listes sont fournies par M. de Burgsdorf, chef de la police de la ville. Des secours et des pensions sont accordées aussitét.

Après avoir encouragé les officiers de santé et les bons habitans dans les devoirs pieux qu'ils rendent aux biessés, l'empereur se poste sur la hauteur de Roconitz; il y suit de l'œil la retraite des alliés, et lance toute l'aumée à leur pourmite. Devant kui, les troupes du duc de Raque descendent dans la vallée de Dippodiswalde, poussant l'arrière-garde de Colloredo et deChasteler. A gauche, le maréchal Saint-Cyr se mot zur les pas de Kleist et de Barclay de Tolly, qui font leur retraite par la route de Maxen. A droite, le duc de Bellune nettoie les gorges de Thamadt, et plus loin, le roi de Naples, parcourant au galop la route de Freyberg, resoule les débris du corps de Klonau sur les montagues de Marienberg, d'où ils sont descendus.

L'empereur était encore sur les hanteurs de centre lorsqu'on lui amène un paysan du village de Nottnitz, où les souverains alliés ont en leur quartien général pendant les deux jours de la hataille. Napoléon le fait interroger par le duc de Vicence. Ce paysan a vu arriver à Nottnitz le personnage qui a été blessé la veille au milieu de l'état major des alliés. C'était un général du premier rang, mais il ne peut pas dire son

nom s'il éthit à cheval à côté de l'empereur de Russie au moment où il a reçu le coup. Alexandre paraisent prendre un vif intérêt à son sort. Il l'a d'abond fait transférer à son quartier-général de Mottnitz: on l'y a porté sur des piques de cosaques mines en travers. Le manteau qui le nouvrait avait été traversé par la pluie. Le chirurgien de l'empereur Alexandre est venu aussitôt lui faire l'amputation, et l'on s'est hâté de le transporter sur une chaise longue, à Dippodisvalde. Des détachemens de Russes, de Prussiens et d'Aubrichiens, portaient les brancards.

A ces détails, l'empereur as doute pas que ce ne seit le prince de Schwartzenberg. « C'était » un lirave homme, dit il, et je le regrette.» Puis, après ce premier mouvement, il ne peut s'empecher d'ajouter: « C'est donc lut qui purge la » fatalité! l'ai toujours eu sur le cœur l'événement du bal comme un présage sinistre. Il est » bien évident maintenant que c'est à lui que le » présage s'adressait : »

L'empereur veut parler ici du bal donné le rer. juillet 1810, par M. de Schwartzenberg, alors ambassadeur de Vienne à Paris, à l'occasion du mariage de Marie-Louise. Le feu prit à des draperies, et l'incendie dévora bientôt tout l'appartement sans qu'on pût s'en rendre maître. Quelques personnés y périrent; d'autres, en plus grand nombre, fuvent bléssées. Paris fut consterné....

Cependant on ne tarde pas à apprendre par les prisonniers que le prince de Schwartzenberg est sorti sain et sauf des derniers combats, et que c'est lui qui préside à la retraite.

Quel est donc le haut personnage qui a été frappé? Une circonstance fortuite vient enfin éclaircir ce mystère. Un lévrier qui suivait le général blessé est resté à Nottnitz': on l'a amené au roi de Saxe, qui, sans perte de temps, fait passer le collier du chien au prince de Neufchâtel, et sur le collier est écrit: J'appartiens au général Moreau. Tous les renseignemens qui se succèdent confirment ce premier indice '.

## Lettre de l'empereur de Russie A la veuve du général Moreau.

<sup>&#</sup>x27;Moreau, transporté dans la petite ville de Imhn, en Bohème, y est mort de sa blessure, le 2 septembre. Son corps fut embaumé et transporté à Saint-Pétsrabourg. Le général avait auprès de lui, au moment de sa mort, un aide de camp français nommé Rapatel. Cet officier, entraîné par la destinée fatale de son général, ést venu se faire tuer sous les coups des paysans bretons de la division Puthod, dans les plaines de Fère-Champenoise.

<sup>«</sup> Madame, lorsque le malheur affreux qui atteignit le » général Moreau à mes côtés me priva des lumières et de

l'expérience de ce grand homme, je concevais l'espoir

<sup>»</sup> qu'on réussirait, par un traitement soigneux. à le con-

<sup>»</sup> server à sa famille et à mon amitié. La Providence en a

L'empereur quitte ensuite les positions du centre pour se porter sur l'extrême gauche du champ de bataille. Il y rejoint le maréchal Mortier, duc de Trévise. La jeune garde a déjà dépassé les villages de Roblits, Nieckern et de Nieder-Sedlitz. Elle est occupée à rejeter l'arrièregarde de Wittgenstein dans les gorges de Glaschutt et de Liebstadt. L'empereur suit ce mouvement par la route de Pyrna. A deux heures de l'après-midi, il met pied à terre à un quart

<sup>»</sup> autrement ordonné. Il mourut comme il a vécu, avec

<sup>·</sup> l'energie d'une âme forte et constante. Il n'existe pour

<sup>»</sup> les grandes souffrances de la vie qu'un seul remède,

c'est d'y voir prendre part les autres. En Russie, vons

<sup>&</sup>gt; trouverez, madame, partout ces sentimens, et s'il vous

<sup>&</sup>gt; convensit de yous y fixer, je chercherais tous les moyens

<sup>·</sup> d'embellir la vie d'une personne à laquelle je me fais un

<sup>·</sup> devoir sacré d'offrir des consolations et un soutien. Je

<sup>»</sup> vous prie, madame, d'y compter irrévocablement, de

me faire connaître toutes les circonstances où je pour-

rai vous être utile, et de m'écrire toujours directement;

<sup>»</sup> ce sera pour moi un bonheur de prévenir vos vœux.

<sup>»</sup> L'amitié que j'ai assurée à votre époux s'étend au delà du

tombeau, et je n'ai d'autres moyens de m'acquitter, au

moins en partie, de ma dette envers lui, qu'en faisant

<sup>,</sup> quelque bien à sa famille.

Recevez, madame, dans ces circonstances tristes et

<sup>»</sup> cruelles, ces témoignages d'amitié et l'assurance de mon

vif intérêt.

<sup>»</sup> Signe', Alexandre. »

de lieue de cette ville, et s'arrête dans un champ sur le bord de la route, pour laisser défiler ses troupes. Assis dans ce champ, ser une chaise qu'on a été distriber dans la chaumière voisine, il interroge les gens du pays, et prend hupres d'enxides renseignements sur les opérations que l'armée de Vandamme a du faire dans les environs. Il apprend que les manceuvres qu'il a prescrites s'exécutent: Le général Vandaname a débouché le 25 par le post du Lilienstein sur Konigstein. Le 26, il a repris la position de Pyrna, après avoir combattu quinze mille Russes qui, sous les ordres du duc de Wurtemberg, gardaient ce débouché. Le 27 au matin, il interceptait la grande route de Prague à Dresde; et c'est à la nouvelle de sa marche que les alliés, vaincus devant Bresde ; n'ont plus hésité à se retirer par les montagnes. Ce matin même, Vandamme était encore aux prises avec le corps du duc de Wurtemberg. En ce moment il leirejette sur les hauteurs de la frontière de Bohème. Ce soir il doit arriver à Nollendonf, et peut-Atre à Peterswalde.

Cette grande porte de la Bohème va donc être fermée à l'ennemi, et Vandamme va voir arriver sous son feu une partie des colonnes que notre armée chasse devant elle. Ainsi, toutes les opérations, en se développant, se prêtent un mutuel appai, et le succès dépasse toutes les espérances. Les aides de camp arrivent de tous côtés pour rendre compte à l'appropriet de le mandé de

rendre compte à l'empereur de la marché de nos différentes, armées; les amportes abondent en détails. A chaque pas en fait des prisonniers; les villages en sont plains. Les bagages ruses, premiere et matrichieus s'étaient entisséasur la chaussée de Freyberg I on y a ramassé un willier de voitures, Les corps de partisans que l'anuami avait jetés du côté de Méissen, pour intercepten mos communications avec la France. se trouvent (compés. Plas l'enneniz s'enfonce dans les vallées, plus ses embarras augmentent. Les chemins y sont affreux; les villages n'ont plus de vivres. Partout les fuyards devancent les colonnes; ils remplissent l'Estzebirge de l'épouvante qui les assaisis; les chariots culbutés, les chevaux écrasés: les blessés abandonnés, indiquent les routes suivies par les alliés à nos avant-gardes qui les poursuivent. L'alarme est à Tœplitz, et se répand jusqu'à Prague. Ce n'est parmi les. chefs que discussions, incertitudes et reproches. Les Autrichiens accusent les Russes d'avoir attaqué trop tôt à Giesbubel; d'avoir marché trop vite sur Pyrna et de s'être avancés sur Dresde sans attendre Klenau. Les Russes et les Prussiens reprochent à Klenau d'avoir été trop lent dans ses marches, et à Schwartzenberg d'avoir laissé pendant trois, jours cent cinquante mille hommes inactifs aux portes, de Dresde, pour, attendre avec obstination l'arrivée inutile de sa gauche.

Les discours des prisonniers ajoutent encore à ces premiers aparçus.

En moins, de cinq jours, les souverains alliés qui ont pénétré en Saxe à la tête de deux cent mille hommes ont vu tous leurs plans dérangés. Maintenant, affaiblis par la perte de plus, de l'arente mille prisonniers et de plus de vingt mille tués ou blessés ils out encorp, de pouverus malbants à craindre insponsés des grandes moutes.

Résultati de la bataille de Bresile : : : ilir

| ·                     | RESTERES LARREST TO THE PARTY OF THE PARTY O |                                                 |                                          |                               |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| dy.                   | Scion le Bulletin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schoole general<br>Guillaume de<br>Vandoncourte | Selen Jeses-<br>lonel russe<br>Butturlin | Silon le thate<br>d'Odelebene |
| Prisonniers.          | 30,000<br>29,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,000<br>2 <b>5,000</b>                        | 13,000                                   | de 18à 20000                  |
| Total de la pente des | 50,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40,000 ·                                        | 13,000                                   | 30,000                        |

Nota. Le feld-marcchal-lieutenant Metako, un général major, trois centa efficiers et chouse millé issua-officiers et soldats lent passe à Francisca, du 16 au 18 septembre, se rendant en France. Tout ce qui était Polonais était resté à Bresde pour y presdre du service daits le curps ils Penistovaki.

| Drapeaux             | . ģo  | 8 |    | 10 |
|----------------------|-------|---|----|----|
| Canons               | 100   | • | 26 | to |
| Voitures de munit    | 1,500 | - |    |    |
| Voitures de bagages. | 3,000 |   | •  |    |
|                      |       |   | 1  | l  |

ils volent leur rétraite compromise dans le petit nombre de défilés qui leur reste.

C'est à présent qu'il faut entendre les éloges qui, de teus côtés; fluttent les oreilles de l'empereur. Ceux qui naguère étaient le plus découragés montrent le plus de confiance; ils s'empressent à l'envi de rendre hommage à la hardiesté de ses plans, à la supériorité de ses conceptions, à la précision de son coup d'œil, à l'habileté de ses manœuvres. «Ah! sire,» lui dit-on-d'un commun accord en s'inclinant, " que votre majesté a été bien inspirée en reje-» tant les conditions qu'on lui imposait si in-» solemment à Prague! Les temps d'Austerlitz » et de Wagram sont revenus; votre majesté tient » désormais dans sa main la paix du monde. Nous » allens cons donte vois venir un parlementaire » des couverains alliés. Mais, sire, défiez-vous » surtout de votre magnanimité. Ordonnez que » les Russes soient rejetés bien loin derrière la » Vistule. Que votre majesté ne soit plus si gé-» néreuse qu'autrefois envers les rois qu'elle va » désarmer!..... » J'abrège ces palinodies. J'en ai dit assez pour faire comprendre que tous les censeurs ont disparu, et que personne ne veut plus avoir douté un seul instant du résultat.

## CHAPITRE IV.

REVERS DE GROS-BEEREN, DE LA RATZEACH ET DE CULM.

L'empereur vient de voir fair une de ses plus belles batailles. Reutrêtre est ca le dernier sourire de la Victoine! Tout à coup il ressent, un violent frisson; des vomissemens surviennent; l'alarme se répand parmi ses serviteurs. Le quartier impérial allait entrer à Pyrna pour y passer la muit. Tout est contremandé. On décide l'empereur à monter dans sa voiture; on le ramène à Dresde; il ne reste du côté de Pyrna que la jeune garde, qui y établit ses cantonnemens.

L'indisposition de l'empereur est la suite d'un refroidissement que ses vêtemens, trempés par la pluie, lui ont faitéprouver pendant la bataille. La chaleur du lit rétablit promptement la transpiration, et le 29, à sou réveil, Napoléon se trouve à peu près guéri. Cependant il se renferme dans son cabinet.

Constamment à cheval depuis cinq jours, et toujours entraîné par l'importance des grandes manœuvres qu'il dirigeait, il n'avait pu donner aconne attention suivie à sucurespondance. Un grand nombre de dépêches s'étaient entassées sur son bureau; il emploie les journées du 29 et du 30 à les lire et à y répondre. Il dicte au comte Daru les bulletins qui doivent apprendre à la France les derniers événemens. Il expédie avec lui le travail des ministres, qui s'est accumulé depuis le 15; il prépare avec le duc de Bassano le message with dort sommettre au senat les causes de la rupabro de Prague, les mesures à prendre peur soutenir la nouvelle guerre que l'Autriche noundéplare, et les pièces justificatives qui peuventéclairer l'opinion. Enfin, ne perdant pas de vue la poursuite de l'ennemi, il s'intercompt à chaque instant pour en demander des nouvelles; il dicte au major général tous les ordres propres à suppléer, autant que possible, à l'impulsion que su présence ne peut plus donnier

L'attention de l'empereur n'est pas seulement fixée sur ce qui se passe entre Dresde et la Bo-. heme; elle se porte également sur les points eu ses lieutenans sont engagés dans des opérations détachées.

Le duc de Reggio est-il entré à Berlin? le duc de Tarente est-il arrivé jusqu'à Breslau? L'empercur est impatient de lire les dépêches de ces doux maréchaux. Déjà Dalbe en a marqué les résultats sur la carte; mais à peine Napoléon y a-t-il jeté un coup d'œil, que ses espérances s'évanouissent.

## COMBAT DE GROS-BEEREN.

Le duc de Reggio n'a pu se porter sur Berlin aussi promptement qu'on l'avait calculé. Trois jeurs lui ont été nécessaires pour opérer son premier mouvement de Dahme sur Baruth. Après avoir manœuvré d'abord par la route de Torgau, il a cru devoir changer de direction; et, se portant à gauche du côté de Trebbin, il a fait mine de vouloir arriver par la route de Wittenberg. Enfin ce n'est que le 21 qu'il a démasqué son mouvement dans la plaine de Trebbin.

Pendant ces premières manœuvres, Bernadotte a eu le temps d'être averti. Quittant aussitôt Charlottembourg, il a porté son quartiergénéral à Postdam, et s'est empresse de concentrer son armée dans la plaine de Berlin, entre les deux routes menacées. Ainsi, le 22, le duc de

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> On a vu plus haut que l'empereur était ce jour-là à Lowenberg, forçant Blücher de repasser le Bober et la Katsbach.

Reggio, débouchant de Trebbin, avait vu se développer devant lui une ligne ennemie de plus de cent mille hommes. L. Dès lors une bataille devenait imminente; elle était inévitable si nous avancions: peut-être était-ce là le cas de s'arrêter et de manœuvrer de manière à ne rien compromettre.

Mais l'habitude d'aller en avant; la vue des clochers de Berlin; en cas de succès, une victoire dont le prix était inamense, en cas de revers, une retraite qui ne pouvait avoir rien de bien grave; enfin, le désir de plaire à l'empereur par un brillant début, désir plus grand que

Composition de l'armée du prince de Suède, couvrant Berlin.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Arade pressiente<br>de Tauentzien.       | Le général Dobchuts.<br>Le général Putlits.<br>Le général Hirchfeld.<br>Le général Woheser.                                                                              | 50,000                     | 50,000  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|
| Messa terak di<br>Messakka serik<br>Messaka di Messaka di<br>Messaka di Messaka di Mes | Armés printienne.<br>de Bulow.           | Pr. Hesse-Hombourg. Le général Thumen. Le général Borstel. Le général Kraft. Le général Oppea. Le général Pesse. Le général Bandels. Le général Boyen. Le général Boyen. | 40,000<br>,<br>,<br>20,000 | 60,000  |
| " Atta . nategra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Armée russe de<br>Wintsingerede.         | Le général Laptieff.<br>Le général Worongoy.<br>Le génér. Csernichés.                                                                                                    | 30,000                     | 30,000  |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Total des forces al                      | lliées dans la plaine de B                                                                                                                                               | erli <b>s</b> .            | 140,000 |
| Rinteren på nas Ersu,<br>détachée contre le<br>prince d'Estantille.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Armée anglo-allem.<br>Le géné, Yalmoden. | Le génér. Tettenborn.<br>Le gén. Ahrensehild.<br>Le général Lutaow.<br>Le général Vegessek.<br>Le général Dorneherg.                                                     | 30,000                     | 30,000  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | To                                       | tal de l'armée du nord                                                                                                                                                   |                            | 170,000 |

la crainte de contrarier ses plans par un échez, tout concourait pour entraîner l'événement, et la betaille s'est donnée le 23.

Le quatrième corps, commandé par le général Bertrand, a été sun prises tente la journée sur la droite (avec l'armée prussienze du généralTauentzien, mais sans avantages marquene de part mi d'autre. C'est au centre, dans les villages de Regren, que les coups décisifs se sont portés. Le septième corps, commandé par le général Reynier, y combattait contre l'armée prussienne de Bulow. Le général Reynjer ayait réusei dans la matinée à faire plien ses adversaires, et lour avait enlevé le village de Gross-Receeu. Mais, dans l'après-midi, Bulow est revenu à la charge. Son attaque, combinée avet le mouvement d'un corps suédois, avait été précédée par de vigoureuses décharges d'artillerie. Nos divisions sexonnes, déjà ébranlées par cette canonnade, se sont vues prises entre deux feux, et bientôt assaillies de tous côtés par les baïonnettes russes et suédoises. Le choc était trop rude; les Saxons n'avaient pu le supporter, et leurs ranga s'étaientrompus. Cependant, quelque grand que fût le succès de Bulow, il n'avait pas terminé la journée. Le général Guilleminot, qui était sur la gauche, du côté de Guttergotz, en observation devant les Russes de Wintzingerode et de Voronzoff, avait douné toute son attention à la camonade qui écrasait netre centre. A ce bruit il m'avait pas hésité: laissant là les Russes qui ne bougeaient pas, et mettant en pratique la maxime des tagticiens qui sont braves avant tout, à défent d'ordres, il s'était dirigé sur le seu. Cependant il n'avait pu arriver que le soir. Bulow était déjà maître de Gross-Beeren, et notre contre se trouvait en pleine retraite. Le mouvement du général Guilleminot a réussi d'abord à arrêter l'élan des Prussiens. Un nouveau combat s'est engagé, et Bulow a été forcé de se retirer, en laiseant au douzième corps le village et les honneurs du champ de bataille.

Ainsi, trois actions principales ont eu lieu successivement à Gross-Beeren. Dans la promière, le général Reynier a été vainqueur de Bulow. Dans la seconde, Bulow, reveau sur ses pas, a été vainqueur de Reynier, ou plutôt des Sanous; et dans la troisième, c'est Guilleminot, accourant avec une partie du douzième corps, qui a fini par rester maître du village. Mais le septième corps a fait des pertes tellement graves , que le duc de Reggio s'est décidé à une retraite générale. Il l'effectue en ce moment par la

Nos ennemis portent la perte de l'armée française à treize pièces de canon et quinze cents prisonniers.

route de Wittenberg, disputant le terrain pied à pied. Le 28, après cinq jours de retraite, son arrière-garde n'était encore qu'à dix lieues du champ de bataille; elle occupait Juterbog.

Ce qu'il y a de plus grave dans les suites du combat de Gross-Beeren, c'est le contre-coup qui en est résulté pour la division sortie de Magdebourg, sous les ordres du général Girard. Le 27, cette colonne est tombée dans l'avant-garde russe à Belzig. L'infanterie française a d'abord eu l'avantage; mais, tandis qu'elle était aux prises avec les troupes du général Hirscheld, qui lui cédait le terrain, elle avait été tournée et enveloppée par les cosaques de Czernicheff. Une déroute s'en est suivie. Le général Girard a été blessé, et sa colonne n'a pu rentrer à Magdebourg qu'en laissant un millier de prisonniers dans les mains de l'ennemi.

Quant au prince d'Eckmulh, il était arrivé le 23 à Schwerin, poussant devant lui le général Valmeden, qu'on lui avait opposé, et détachant la division Loison sur Wismar et Rostock. Mais,

Les alliés ont fait reproche à Bernadotte d'avoir mal manœuvré à Gross-Beeren, et de n'avoir mis aucune vigueur dans la poursuite. (Voir l'ouvrage du colonel Butturlin, aide de camp de l'empereur Alexandre, pag. 55 et 59.)

à la destable de l'Adhire de Gross-Beeren, il

Tels sont les événemens du Nord. Passons à

BATMILE DE LA KATZBACH.

a tana galagi marabatan sa sa sa sa sa

الحاكم المراجع الشمارة

pour revenir sur Dresde, que nos avant postes de l'armée de Silésie s'étaient arrêtés. Ce repossabit, après la poursuite si vive des jours président, avait appris à l'ennemi que l'empereur métait plus là Blücher, devinant que c'était un des effets de la grande attaque de Schwartzenberg sur Dresde, avait songé aussitôt à en profiter pour se reporter en avant.

Cépendant il n'entrait nullement dans les intentions du duc de Tarente de se dessaisir de l'offensive. Le onzième corps, soutenu par le troisième, devait attaquer de front les lignes de l'amer. Il ne s'était arrêté sur la Katzbach pendant les journées du 24 et du 25 que pour donner le temps au troisième corps, qui avait été un modment incertain entre la destination de Dresde et celle de Silésie, de venir se remettre en ligne. Pendant se temps, le général Lauriston, qui était sur notre droite, en avant de Goldberg, manœuvrait entre les montagnes de la Bohème

Tome II. 2º. Édit.

et Jauer, et poussait la division Puthod assez loin pour tourner l'ennemi et menacer ses communications avec Prague.

Le 26 au matin, le duc de Tarente s'étaivremis en mouvement pour continuer ses opérations. Le onzième corps, qui formait le centre, avait passé la Katzbach au point du jour et marchait sur Jaüer en remontant la rive droite de la Wuthend-Neiss. Le troisième corps, resté encore en arrière, devait faire un détour du côté de Liegnitz, pour arriver sur la gauche, par la route de Liegnitz à Jaüer, tandis que, sur la droite, le général Lauriston, s'avançant de l'autre côté de la Wuthend - Neiss avec le gros du cinquième corps, tiendrait la route de Goldberg. Plus loin, dans les montagnes, le général Puthod débouchait aussi sur Jaüer par la route de Schonau.

Mais le même jour, à la même heure, Blücher s'était également mis en marche; et, sortant des lignes de Jauer, il s'était reporté encore une fois sur la Katzbach, dans l'intention de la passer entre Liegnitz et Goldberg, à peu près au même point où le duc de Tarente venait de la traverser pour marcher en sens contraire.

Ainsi les deux armées, pendant toute la matinée du 26, s'étaient avancées l'une sur l'autre.

Cependant les torrens de pluie qui, le 26 et le 27 août, ont inondé la terre, commençaient à

tomber. Dépais brouillands dérobaient aux deux armées leurs mouvemens, quand, à trois houres, elles donnèrent l'une contre l'autre. La rencontre ent lieu dans les plaines qui s'étendent entre Walstadt et la Katzbach. Blücher avait sa cavalerie en avant ; la nôtre était en arrièra Notre infanterie s'était hâtée de se déployer en ligne de bataille. Mais Blücher, lançant tonte sa cavalerie, avait à peine laissé au onzième corps le temps de se reconnaître. Cétait sur ce corps d'armée que le premier choc avait porté. La throite de sa ligne avait réussi à s'appuyer sur la Wuthend-Neissa mais la gauche était restée en l'air, le troisième corps, qui devaiti la protégur, n'arrivant pas. La cavalerie ennemie, profitant de ce désavantage de notre position, avait porté tous ses efforts contre notre gatiche

En vain le duc de Tarente appelait-il à lui le troisième corps et la cavalerie du général Sébastiani : aucun secours ne pouvait arriver, par suite d'une fatalité qui avait dérangé le mouvement de l'armée.

Le général Souham, commandant les vingtcinq mille hommes du troisième corps depuis le départ du maréchal Ney, averti par les premiers coups de canon de hâter sa marche, avait cru devoir prendre le chemin le plus court, et, au lieu de suivre la détour prescrit du côté de Liegnitz, qui l'aurait fait arriver au secours de notre gauche, il s'était jeté sur la droite pour arriver plus vite au feu. Mais, dans cette nouvelle direction, il s'était trouvé sur le passage des cinq mille chevaux du général Sébastiani, qui accouraient avec le même empressement. Ces deux corps, entassés l'un sur l'autre dans le long défilé du village de Kroïtch, s'étaient réciproquement barré la route, et l'encombrement le plus épouvantable en était résulté.

Pendant ce temps, le onzième corps, abandonné à lui-même, avait lutté contre les armées de Sacken et d'Yorck. Quelques régimens de cavalerie, échappés des défilés l'un après l'autre, n'avaient pu faire que des efforts disproportionnés contre les masses de cavalerie ennemie qui occupaient la plaine. Sur le soir, quelques troupes du troisième corps avaient pu arriver pour protéger la retraite du onzième; mais nos pertes ont été grandes: nos colonnes, séparées les unes des autres par des ravins, embourbées dans des chemins devenus des torrens, ont eu de grandes difficultés à se rallier. Le général Lauriston, qui, pendant toute cette journée, avait eu à lutter contre les cinquante mille Russes de l'armée de Langeron, apprenant l'échec du centre, a dû se retirer sur Goldberg; mais on est inquiet de ce que va devenir la division Puthod. Abandonnée ainsi dans les montagnes, sera-t-elle avertie à temps du mouvement rétrograde, et pourra-t-elle se rallier à son corps d'armée?

- Résumons ces nouvelles affligeantes.

Non-seulement l'excursion tentée sur Berlin n'a pas réussi; mais elle a donné lieu à une bataille, et cette bataille a été perdue.

Non-seulement le duc de Tarente n'a pu poursuivre Blücher au delà de la Katzbach, mais l'offensive, reprise inopinément par les Prussiens, a donné lieu à une rencontre qui a été désastreuse pour notre armée de Silésie.

Ces deux échecs ont d'abord péniblement affecté l'empereur; mais cette première impression ne tarde pas à s'affaiblir devant l'importance des succès qui l'entourent. C'est la question principale qui vient d'être décidée sous les murs de Dresde: le reste ne peut être qu'accessoire; ét, dans l'état de supériorité où nous nous trouvons au centre, tous les secours nécessaires ailleurs vont être prompts et faciles. Il est probable que Blücher, instruit de la déconfiture de Schwartzenberg dans les vallées de l'Ertzebirge, ne se hasardera pas à poursuivre le duc de Tarente au delà du Bober.

Quant à l'événement de Gross-Beeren, le duc de Reggio s'en est tiré assez heureusement pour

que le projet favori de Napoléon n'en soit pas dérangé. L'opération, retardée seulement de quelques jours, n'en sera que plus complète. En effet, aux yeux de Napoléon, ce n'est pas à Prague, c'est à Berlin que sont les fruits de la victoire de Dresde; il ira les cueillir lui-même. La tentative du duc de Reggio aura du moins été utile comme reconnaissance militaire; elle a attiré l'ennemi bors de ses lignes, elle a entraîné Bernadotte du côté de Wittenberg; la route directe de Dresde à Berlin est ouverte, et l'ennemi a pris de ce côté une confiance qui peut lui devenir fatale. Le prince d'Eckmulh est toujours à Schwerin, en position de reprendre le rôle qui lui était destiné; et quant à Magdebourg, ce dépôt est si abondant en ressources, qu'il sera facile d'en tirer le secours d'un nouveau détachement.

L'empereur est donc décidé plus que jamais à tenter contre Berlin un grand mouvement qui balaiera le nord de l'Allemagne, fera entrer le prince d'Eckmulh en ligne sur le bas Oder, débloquera nos garnisons de Stettin et Custrin, appuiera notre aile gauche sur les bords de la Baltique, et menacera de déborder les alliés par une invasion en Pologne. L'empereur se livre à toutes les dispositions préparatoires. C'est dans ce dessein qu'il a retenu la jeune garde à Pyrna-

Déjà l'ordre est donné pour que la tête des colonnes de la garde repasse l'Elbe et fasse une première marche dans la direction du Brandebourg. L'empereur n'attend plus que les derniers coups qui vont confiner la grande armée ennemie dans la Bohème, pour quitter Dresde et se mettre en personne à la tête des opérations nouvelles qu'il médite.

Dans cette attente, il éprouve quelque impatience de la lenteur avec laquelle nos colonnes rejettent l'ennemi en Bohème '. Le roi de Naples n'est pas encore arrivé à Sayda. Le duc de Raguse, arrêté à chaque défilé par l'encombrement des voitures que l'armée alliée laisse sur les routes, ne parvient qu'avec la plus grande difficulté

'Iournal comparé de la marche de la colonne.

|                                                  | еулсяя.<br>Сейския                         | COLOMBE DU CENTAL.                                                 |     | Cologue<br>Be<br>Broite.                                           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|
| La <b>pB</b> soft.<br>Le 29.<br>La 30.<br>Le 31. | Vandemine.  A Petersynsfde. A Culm.  A id. | Saint-Cyr.  A Maxen. A Rivards-Grimma. A Ditteladorff. A Liebenau. | 1 – | Le roi de Naples.  A Freyberg.  A Lichtemberg.  A Zetau.  A Sayda. |

L'élévation graduée de la montagne frontière fournissait aux alliés d'excellentes positions pour défendre chaque pas dans leur retraite, et pour contenir l'ennemi qui les poursaivait. (Voir l'ouvrage du major saxon d'Odeleben, témoin oeulaire, tom. 1, pag. 274.) jusqu'au plateau d'Alteraberg. Le maréchal Saint-Cyr, toujours contenu par Wittgenstein, qui forme l'arrière-garde de Barclay de Tolly, n'a pu arriver le 29 qu'à Rinards-Grimma; il débouche enfin sur les hautes montagnes, et se dirige, par Dittelsdorff, sur Liebenau.

Cependant Vandamme est depuis le 28 au soir maître de la position de Peterswalde. Il en a déposté le prince Eugène de Wurtemberg, après une affaire assez chaude, où nous avons perdu le prince de Reuss, qui se distinguait à la tête des bataillons de la confédération.

Le rendez-vous de toutes les colonnes ennemies éparses dans les montagnes est à Toeplitz. Schwartzenberg s'efforce d'y arriver par les débouchés de Niclasberg et de Zinnewalde. Barclay de Tolly espère d'y parvenir par la petite route de Furstenswalden. Kleist, qui échappe avec peine à l'encombrement de Glaschutt, voudrait éviter celui qui l'attend encore sur les pas des Russes; il vient de faire un mouvement désespéré sur sa gauche, vers Schoenwalde; s'il rentre dans la grande route de Prague, il va tomber entre les mains de Vandamme.

Le 30 au matin, l'empereur examinait sur la carte ces différentes positions: « En ce moment, a dit-il au major général, Marmont et Saint Gyr a doivent culbuter les arrières-gardes autrichien» nes sur Tæplitz; ils vont recreffir la dernière » rançon de l'ennemi. Nous ne pouvons tarder » non plus à recevoir des nouvelles de Vandam- » me, et nous comnaîtrons enfin le parti qu'il » aura pu tirer de sa belle position. C'est parlà » que nous finirons de ce côté. Nous y laisserons » quelques corps en observation, et nous rappellerons le reste à nous. Je calcule, continue » Napoléon, qu'après les désastres éprouvés à » Dresde, il faut au moins trois semaines à l'armée de Schwartzenberg pour se réorganiser et » se remettre en campagne. Il ne m'en faut pas » tant pour exécuter mon opération sur Berlin.»

Cette journée du 30, qui a vu luire à son début de si belles espérances, est à peine écoulée, que les nouvelles les plus alarmantes se répandent; elles arrivent du côté de Pyrna. On assure que l'armée de Vandamme a étér détruite. Nous allons raconter l'événement tel qu'on parvient à le dégager des exagérations du premier moment.

Le 29 au matin, Vandamme, voulant poursuivre ses avantages de la veille, était descendu, avec son avant-garde, jusqu'à Culm. Il s'était laissé entraîner au fond de cette vallée profonde, et s'avançait sur Tœplitz. Bientôt l'espoir de s'emparer de cette ville l'avait tenté. Ce coup de main pouvait avoir des résultats immenses. Quoi de plus séduisant en effet que de barrer toute retraite à une armée de deux cant mille hommes encombrée dans des défilés?

A l'approche de Vandamme, le dépôt du grand quartier-général allemand, et celui du corps diplomatique, les cabinets des souverains alliés, et une foule de grands personnages qui s'étaient entassés à Tœplitz, avaient pris la fuite, les uns du côté de Dutch ', les autres du côté de Lahn Déjà l'avant-garde française n'était plus qu'à une demi-lieue, lorsque l'ennemi, cessant tout à coup de plier, 'avait opposé la plus vigoureuse résistance.

Le comte Ostermann, commandant les grenadiers de la garde russe, s'était placé à travers le chemin. Il avait ordre d'arrêter Vandamme à tout prix. L'armée des alliés descendait alors sur Tœplitz par tous les ravins de la montagne. Sa position était critique. Si Vandamme arrivait avant elle, le sort de plusieurs colonnes était compromis 2; mais quelques heures de délai pou-

Le 29 au soir, l'empereur Alexandre était à Dutch.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Si Vandamme était parvenu jusqu'à Tœplitz, toutes les colonnes en retraite qui y arrivaient par les gorges de Zinnwall auraient été coupées, ce qui eût achevé de mettre la déroute parmi les alliés qui n'auraient atteint l'Eger que dans un état de désorganisation complète dont les Français n'auraient pas manqué de profiter pour les pousses

vaient tout sauver. Ostermann et ses grenadiers avaient compris ce que le salut commun exigeait d'eux. Ils s'étaient montrés dignes d'occuper le poste du péril, et le vallon de Tœplitz était devenu leurs Thermopyles. L'élite de la garde russe s'y était fait tuer; Ostermann avait eu un bras emporté: mais Vandamme n'avait pu forcer le passage.

Cependant Vandamme, une fois engagé, avait appelé successivement toutes ses forces à son secours. Les sommets de Peterswalde avaient été dégarnis, et le premier corps avait fini par se trouver tout entier entre Culm et Tœplitz, au pied du Geyersberg. Il était trop tard. Ostermann avait gagné le temps nécessaire. Déjà Barclay de Tolly était accouru à son aide avec les premières colonnes arrivées. Schwartzenberg n'avait pas tardé à lui en envoyer de nouvelles.

sans relâche jusqu'aux portes de Vienne. (Voir l'ouvrage du colonel Butturlin, aide de camp de l'empereur Alexandre, 1813, pag. 41.)

Les confédérés, poussés dans les défilés des montagnes de Bohème et de Saxe, perdirent au moins quarante mille hommes dans cette campagne de quelques jours, et ils auraient été anéantis.... sans qu'il leur fût possible de se former ou de résister même par bataillons, si Vandamme!.... (Voir l'ouvrage de sir R. Wilson, témoin oculaire; Tableau de la puissance de la Russie, pag. 35.)

Vandamme, forcé de se retirer sur Culm le 29 au soir, avait pris position entre les villages de Karwitz et de Pisten.

Son entreprise sur Tæplitz était manquée; il pouvait y renoncer et profiter encore de la nuit pour remonter avec toutes ses troupes à Peters-walde. Le conseil lui en avait été donné; mais sa malheureuse étoile l'avait emporté: il s'était décidé à se maintenir dans la position qu'il venait de prendre. Peut-être devait-il croire que l'armée ennemie, poursuivie pendant quatre jours de suite dans les vallées inhospitalières de l'Ertzebirge, ne pourrait en sortir que dans le plus grand désordre; il devait du moins s'attendre à voir les colonnes françaises, non moins actives que les vaincus, arriver assez tôt sur leurs pas pour les empêcher de se rallier contre lui. Il n'en a pas été ainsi 1.

Le 30 au matin, ce n'est pas seulement l'ennemi de la veille, ce sont toutes les troupes de Schwartzenberg et de Barclay de Tolly qui sont

L'avant-garde du duc de Raguse, commandée par le lieutenant-général Joseph de La Grange, a livré dans sa marche les combats les plus sanglans et les plus opiniâtres, et n'a pu arriver que le 31 sur les hauteurs de Zinnewald. Aussitôt ses avant-postes sont descendus jusques à la promenade de Tœplitz... mais il n'était plus temps.

tornhée en bon ordre sur Vandamme. On avait tourné sa gauche, d'autres colonnes l'avaient débordé jusqu'à Arbesau pour lui couper tome retraite; il s'était vu environné par plus de quatrevingt mille hommes : pas un de ses quinze mille compagnons ne semblatt, devoir éghapmer, tamés l'intrépidité supplée à tout : nos Français avaient fini par triompher du nombre et des daugers! Vandamme, après avoir soutenu, pendanttoute la matinée du 30, les efforts de cette auée d'aunemis, se rețirait sans être entame, 4. évacuail Culpo et se disposait, vers deux heures, à remonter à sa première position, lorsque tout, à coup, un nouvel ennemi apparaissant sur la montagne et saisissant tous les défilés en arrière lui avait barré le chemin de Peterswalde.

Ce nouvel ennemi, c'était l'armée prussienne de Kleist, échappant au maréchal Saint-Cyr, débouchant par les bois de Schonwalde, se glissant à travers le vallon de Telnits, heureuse d'avoir ainsi tourpé la position de Peterswalde, et se hâtant de descendre sur la chaussée de Prague avec tout l'empressement d'une foule qui se sauve de sa perte par un passage inespéré.

Si Vandamme se fût trouvé à Peterswalde, Kleist et tous ses Prussiens étaient pris. Mais Kleist, maître de cette hauteur, au pied de laquelle était Vandamme, c'était ce dernier qui devait être accablé. Capandant les Prusiens, à la vue des Français qui remontaient à leur rencontre, s'étaient crus de nouveau perdus. Ils avaient hésité un moment. Les Français lait contraire, apercevant les Prussiens, s'étaient aussitét élancés sur eux. Corbineau était à leur tête Rien n'avait pu soutenir leur chec. Passant sur le corps de l'avant-garde ennemie, ils avaient tout oalbuté, tout entrainé, et, prodige de fur reur aussi-blen que d'audate, ils avaient enlevé aux Prussiens jusqu'à leur artillerie. Cependant les Prussiens, refoulés sur eux-mêmes, s'étaient ralliés, et la mêlée la plus épouvantable avait recommencé.

Qu'on se figure une chaussée étroite, encaisée sur le flanades montagnes, et dans ce crem deux

La cavalerie française résolut en désespérée de se frayer un chemin au haut de la montagne, à travers les Prussiens. La pente était si escarpée que dans d'antres occasions peu de chevaux eussent pu la gravir au troi le plus donx, et cependant les Prançais montèrent avec unt de force et de puissance qu'ils renversèrent complétement toute la colonne prussienne, et s'emparèrent de tous les canons. Cette artillerie resta finalement aux alliés; mais la plus grande partie des chevaux fut enlevée, et un grand nombre de canonuiers prussiens fut massacré. (Voir l'ouvrage de sir Robert Wilson, témoin oculaire, Tableau de la puissance de la Russie, pag. 35.)

colonnes, dont l'une monte et l'autre descend, qui se rencontrent, s'arrêtent d'abord par leur masse, se foulent, se brisent au second chec, et fimissent par se faire un passage l'une à travers l'autre. La confusion et le tumulte sont au comble; chacun combat corps à corps, mais ce n'est plus pour vainure, c'est pour passer. On se culbute plutôt qu'un ne se tue. Généraux, officiers et coldats, toub est pèles méle lei Vandamme est entraîné par les Prussiens, là c'est Kleist dont les Eranquis viennent de se suisir; ils sont pris et repris. Kleist est enfin délivré par les siens. On assurait dans les premiers momens que Kleist et Vandamme étaient restés morts dans la foule:

Toms ceux qui cont pa se dégager du défilé de la route et se jater dans les rochers et dans les bois voisins parviennent à s'échapper des premiers. Les Prussiens courent se rallier à l'avant-garde de Barclay de Tolly. Les nôtres atrivent à Liebenau, où ils sont recueillis par les troupes du maréchal Saint-Cyr. Bientôt les sentiers de la montagne de Peterswalde se remplissent de soldats dispersés qui, semblables aux coursiers démontés dans un choc de cavalerie, n'ont rien de plus pressé que de retourner au camp. Le général Corbineau, qui commandait la cavalerie de Vandamme, arrive jusqu'à l'empereur, dont

il est aide de camp. Couvert de sang ennemi; et blessé, lui-même, il est encone, zemé d'an sabre prussien que dans la mêlée, il a échangé contre le sien. Les généraux Dumonceau et Philippon sont également sauvés : mais: le général Heimrod. qui venait de passer du service de Bade à celui de France, est resté parmi les morts. Le général Guyot et, le général Haxo, que ses blessures avaient forcé de rester à Gulm, sont prisonniers. Quant au général Vandamme, dont l'audece a été si malhourouse, il n'est pas tuén les alliés le traînent en triomphe à Prague. Cependent on apprend que la plus grande partie de notre corps d'armée, descendue par les ravins de la montagne, se rallie à Pyrna. Trente pièces de canon et plus de trois cents voitures, caissons d'équipage et d'artillerie, sont perdus pour nous.

Ainsi, non-seulement la grande armée ennemie est sauvée, mais elle l'est par une victoire, et ce sont des trophées qu'elle rapporte de sa défaite de Dresde.

Napoléon recueille froidement le détail deses pertes. Ce qu'il ne peut concevoir, c'est que Vandamme se soit laissé entraîner en Bohème. « A » une armée qui fuit, répète-t-il, il faut faire un » pont d'or ou opposer une barrière d'acier. Or, » Vandamme ne pouvait pas être cette barrière » d'acier. » Puis, se tournant vers le major-général: « Aurions-nous donc écrit quelque chose » qui art pu lui inspirer cette fatale pensée? Bér» thier, allez chercher vos minutes; Fain, voyons
» les miennes: vérifions tout ce que nous avons
» écrit.» Le major-général apporte aussitôt son livre d'ordres; le secrétaire du cabinet représente ses minutes; on relit toutes les lettres, et l'on n'y trouve rien qui ait pu autoriser le malheureux général à quitter sa position de Peterswalde.

L'empereur a vu d'un coup d'œil toutes les conséquences de l'événement. Il les envisage avec calme et même avec une résignation stolque. « Eh-bien, dit-il au duc de Bassano, voilà la guerre: bien haut le matin, et bien bas le n soir:

Du triomphe à la chute il n'est souvent qu'un pas.

Il fixe de nouveau ses yeux sur la carte; il prend un compas, et, dans sa rèverie, on l'entend répéter tout haut ces vers qui lui reviennent à la mémoire:

J'ai vervi, tommandé, vaincu quaranté années; Du monde entre mes mains j'ai vu les destinées; Et j'ai toujours connu qu'en chaque événement Le destin des étais dépendait d'un moment:



## CHAPITRE V.

COMBAT DE DERNEWITS. --- MARCHES ET CONTRE-MARCHES AUTOUR DE DRESDE.

(Septembre 1813.)

" La bataille de Culm a changé en cris de joie " la désolation qui commençait à se népandre " dans les vallées de la Bohème! " Le moral des troupes alliées s'est relevé; de nouvelles espérances ont succédé dans le cœur des nhefs aux fatigues ainsi qu'aux dégoûts; et la coalition, qui, après sea malheurs de Dresde, était au moment de se dissoudre ou de transiger, ne songe plus dans sa joie qu'à resserrer les nœuds qui l'unissent. Le 2 septembre, l'empereur Alexandre, l'empereur d'Autriche et le roi de Prusse se retrouvent à Tœplitz; le 5, lord Alberdeen y arrive, et le 9, on y signe le traité de Tœplitz, qui

<sup>&#</sup>x27;Voir l'ouvrage du colonel Butturlin, aide de camp de l'empereur Alexandre, 1813, pag. 45.

complète l'accession de l'Autriche à la coalition.

Il semble que la fatalité se plaise à épuiser tous ses traits contre nous. Tandis qu'une fausse manœuvre d'un de nos généraux suffit pour sauver la Bohème, les débordemens et des inondations inquies surviennent pour compléter nos désastres en Silésie. Les soldats du duc de Tarente, trempés par les pluies, fatigués par des chemins devenus impraticables, arrêtés à chaque pas par des ruisseaux changés en rivières, sont forcés de concentrer leur retraite sur Buntzlau, pour y trouver le seul pont que les eaux du Bober n'alent pas emporté. La division Puthod, isolée de plus en plus des autres corps par ce mouvement, est restée trois jours errante sur la rive droite du Bober, sans pouvoir retrouver, depuis Hirschberg jusqu'à Lowenberg, aucun des moyens de passage qu'elle avait laissés derrière elle. Coupée de l'armée qui se retire par Buntzlau, acculée sur le Bober, assaillie par des forces immenses qui l'enveloppent de tous côtés, cette malheureuse division est détruite. Tout ce qui n'a pas été noyé ou tué est prisonnier. Les pertes du duc de Tarente s'élèvent à plus de quinze mille hommes; il a fallu abandonner plus de cent pièces de canons, et repasser successivement le Bober, la Queisse et la Neisse.

Ainsi tout ce que l'empereur a obtenu d'avan-

ges est annulé par les malheurs de ses lieutenans. Mais, quelque décourageans que soient ces premiers résultats, ils ne peuvent le décider à renoncer à son plan. Fort de la position centrale de Dresde, il persiste à s'y tenir; c'est le pivot de toutes les opérations qu'il médite i. Le partage des forces ennemies est maintenant bien distinct; elles forment trois masses. Au nord, sur la route de Berlin, l'armée du prince de Suède; à l'est, sur la route de Silésie, l'armée de Blūcher; au sud-est, sur les routes de la Bohème, l'armée de Schwartzenberg. L'empereur veut les voir venir : il les attend; prêt à se jeter sur le premier qui se présentera, il sera toujours en mesure de se retourner contre celui qui viendra ensuite. Son plan est de recevoir séparément les attaques; son espoir est de retouver l'occasion qui vient d'être manquée.

Blücher menace déjà Bautzen: c'est donc sur lui qu'il faut marcher d'abord. Mais, avant de quitter Dresde, l'attention de l'empereur s'arrête sur divers détails qu'il importe de ne pas négliger. Les fortifications de Dresde doivent

<sup>&#</sup>x27;Sa ténacité dans la position de Dresde est remarquable. Elle prouve l'avantage d'une position centrale. (Voir l'ou vrage du colonel Butturlin, aide de camp de l'empereur Alexandre, 1813, pag. 5.)

être réparées. Les commandans du génie reçoivent leurs instructions; les travailleurs sont rappelés sur les terrains des faubourgs. De nouvelles redoutes sont ajontées au système de défense, et les anciennes sont remises en état.

Il est également urgent de réorganiser l'armée de Vandamme. Une revue que l'empereur passe lui-même lui permet d'apprécier les pertes de la bataille de Culm; elles ne sont pas aussi consis dérables qu'on l'avait craint d'abord; le corps d'arroée a rallié au moins les deux tiers de ses forces et présente encore une higne de douze mille baionnettes. L'empereur confie au comte de Loban, son aide de camp, le soin de rétablir l'ordre dans cette armée. C'est le général Drouat qui remplacera désormais le comte de Lobou, dans les fonctions d'aide-major-général de la garde. Le nouveau commandant du premier corps le reconduit aussitôt dans les positions de Gieshubel et de Peterswalde. Les troupes du maréchal Saint-Cyr, sont cantonnées sur le sommet des montagnes entre Peterswalde et Altemberg, et le duc de Bellune prolonge cette ligne d'observation sur la droite au delà d'Altemberg.

Il reste à pourvoir à la défense de la Saxe du côté du nord. L'empereur, forcé d'ajourner ses projets sur Berlin, veut du moins arrêter les progrès du prince de Suède, qui menace de passer l'Elbe entre Wittemberg et Magdebourg. Le prince de la Moscowa va lui être opposé.

Ces mesures prises, l'attention de l'empereur se reporte sur Blücher. Déjà ses cosaques ont pénétré dans nos lignes entre Bautzen et Bischoffwerda; ils ont surpris un de nos convois de munitions. A cette nouvelle, l'empereur ne diffère plus son départ; il quitte Dresde le 3 septembre au soir.

Ici commence une série de marches et de contre-marches, remarquables autant par la vivacité des manœuvres que par la patience avec laquelle l'empereur y poursuit un dénoûment.

Le 3, il a passé la nuit au petit châtsau de Hartau, près de Bischoffwerda. Le 4, il s'avance au delà de la Sprée, et rencontre l'armée de Blücher entre Bautzen et Gorlitz. Il lui présente la bataille; mais Blücher fait replier son avantgarde. La cavalerie du général Sébastiani se

L'empereur se rend à cheval sur la route de Lohau, accompagné du duc de Tarente, et s'avance jusqu'à Hochkirch. Les deux montagnes appelées Stromberg et Vollaerberg, situées au delà de Hochkirch, étaient occupées par les alliés. Une forte colonne de leurs troupes s'avançait sur Bautzen, par la route de Gorlitz; le roi de Naples va à leur rencontre et les oblige à se retirer. Les Prussient s'apercoivent que Napoléon est revenu; ils font leur rétraite sur

DE MIL HUTT GENT TREIZE.

313

met à la poursuite des alliés et les attaint à Reichenbadh. Nous gentrons dans Gerlitz, et Blücher repasse successivement la Neisse et la Oucisse.

L'empereur satisfait d'avoir fait prendre chasse au plus entreprenent de ses adversaires, s'arrête et revient à Drèsde, où de neuveaux soins l'attendent. Il trouve en route des officiers dépêchés en toute hâte de Torgau, par le prince de la Moscowa. Quatre jours sont à peine écoulés depuis que ce maréchal est allé prendre son neuveau commandement, et déjà il faut remoncer à toutes les espérances qui reposaient sur la réputation de ce capitaine. Il vient de se battre à Dennewits, mais il a été plus malheureux encore que le duc de Reggio à Gross-Beeren; et

les deux routes de Gorlitz, par Lobau et par Hernutt.... Napoléon passe la nuit du 4 au 5 dans le presbytère de la pardisse d'Hochkirch; le 5 il remonte à cheval pour suivre l'ennemi.... Chemin faisant, il arrive à une ferme abandonnée. Accablé de fatigues, il s'assied sur de la paille, et s'abandonne à la plus grande réverie; aucun bruit de canea, aucun mouvement qui annonçât une bataille; tout était tranquille; les troupes françaises continuaient d'avancer; elles n'avaient affaire qu'à quelques régimens de cosagnes, qui, dispersés dans les environs protégeaient la retraite de leur arrière-garde. (Voir l'ouvrage du major saxon d'Odeleben, témoin oculaire, tom. 1, pag. 269.)

dans cette seconde affaire comme dans la première, ce sont nos alliés, les Saxons, qui nous ent fait pardre le champ de bataille....

## COMPAT DE DEBPEWLIS, ..

Arrivé le 4 septembre à Wittenberg, le prince de la Moscowa a trouvé son armée rassemblée sous le canon de la place et prête à marcher. Il a, pris aussitôt l'offensive. Ses instructions lui prescrivaient de se porter vivement sur la droite pour replacer l'armée dans le système de Dresde, et dans la direction de Torgau sur Berlin. Tout semblait protéger cette opération. L'ennemi se trouvait dispersé dans une plaine de dix lieues, entre Belzig et Juterbock. Nous ne pouvions rencontrer dans notre marche que le corps de Tauentzien, et il suffisait de le masquer. Enfin nous devions déboucher à Dahme sur la route de Torgau avant que Bernadotte surpris eût eu le temps de rassembler des forces suffisantes pour s'y opposer.

Le, 5, on s'est donc mis en route. Dès la première marche, on a rencontré Tauentzien; forcé de nous céder le passage à Sayda, il a été rejeté sur Dennewits. Le lendemain, 6, l'armée se portait par Ohna sur Dahme: mais le mouvement, commencé trop tard dans la matinée, s'effectuait lentement. Le counte Bertrand, opposé aur la gauche, à Tauentzien, et chargé de lui masquer notre marche, s'est vu fiercé de soutenir trop long-temps cette démonstration. Il s'est trouvé peu à peu engagé dans un combat sérieux. Des deux côtés, on a marché au secours des combattans. Les corps les plus voisins sont arrivés les premiers. Les plus éloignés se sont empressés d'accourir, et insensiblement les deux armées estières ont fini par se trouver en ligne de bataille.

Bplow, cantonné à deux lieues de Dennewits, s'est le premier mis en mouvement pour soutenin Tauentzien. Reynier, quittant sa route, a donné contre Bulow. Bientôt après, Guilleminot s'est avancé contre Borstel, qui paraissait dans la plaine. Le reste du corps du duc de Reggio est venu prendre part à l'action; les Prussiens ont été écrasés par notre artillerie; mais les réserves suédoises et russes, qu'on avait rassemblées le matin du côté de Niemeck, ont pu arriver dans l'après-midi pour faire pencher la balance. A leur approche, il a bien fallu céder, et l'on manœuvrait pour se retirer. Dans ce moment, une terreur panique a saisi les Saxons, En lâchant pied, ils ont ouvert le centre de notre ligne, et des torrens d'hommes et de chevaux s'y sont précipités. En vain la cavalerie du duc de Padone s'est

sacrifiée pour rétablir le combat; en vain le prince de la Moscowa, cherchant une dernière ressource dans son artillerie de position, a fait feu de toutes ses pièces; nos deux ailes, séparées par des tourbillons de poussière et de fumée, ont été entraînées dans des directions différentes, l'une sur Dahme, et l'autre sur Schweitnitz. Cependant l'obscurité de la nuit a protégé notre retraite dans les sentiers de la forêt de Schweitnitz, et la fougue de l'ennemi semble s'être arrêtée sur les bords de l'Elsterwerda.

Quelque affligeans que soient ces événemens, ils n'ont point compromis les avenues de Dresde; nos trois corps d'armée vont se rallier sous le canon de Torgau; ils s'appuieront sur l'Elbe, et le prince de la Moscowa promet de manœuvrer encore long-temps dans cette position.

## SUPTE DES MOUVEMENS MILIFAIRES AUTOUR DE DRESDE.

Un danger plus pressant appelle l'empereur d'un autre côté. Il vient de trouver Dresde en proie à de nouvelles alarmes. La grande armée de Bohème est au moment de reparaître sous ses murs, et déjà l'on annonce que l'avant-garde de Wittgenstein se montre à Pyrna <sup>1</sup>. A cette nou-

<sup>&#</sup>x27;L'empereur avait été bien inspiré en ne se laissant pas entraîner à poursuivre Blücher au delà de Gorlitz. Schwart-

velle, l'empereur remonte à cheval; il vent déborder Wittgenstein par les petites routes de la droite, et se porte le 8 sur Dohna 1; le 9, sur

zenberg, le voyant engagé de ce côté, s'était mis en marche pour lui fermer toute retraite. Quittant Tœplitz, traversant l'Elbe, il allait déboucher par Zittau. Le mouvement de Wittgenstein sur Pyrna n'était qu'une démonstration pour couvrir l'opération de Schwartzenberg. Mais le brusque retour de Napoléon à Dresde a rendu vaine cette combinaison, et Schwartzenberg n'a rien eu de mieux à faire que de ramener son monde à Tœplitz.

Le 8, à midi, Napoléon parut à cheval sur la route de Pyrna, vers l'auberge dite de Luga, et marchant à petits pas comme à une reconnaissance. L'ennemi avait occupé les hauteurs de Gross-Sedlitz et la pétite ville de Dohna. Le combat était déjà engagé. Napoléon s'arrêta près de l'allée de peupliers de Gamig; il fit prendre Dohna, fit avancer quelques colonnes pour attaquer les sommets des hauteurs voisines, et la pente de la montagne près de Klein-Sedlitz. Dès que le point le plus élevé eut été emporté, l'artillerie et la cavalerie russes battirent en retraite. Le village de Mugela et une partie de la ville de Dohna étaient en flammes. On voyait des clochers de Dresde la fumée de ce côté. Les Russes furent chassés de Gross-Sedlitz; mais ils se rangèrent de nouveau près de Zehist, de Pyrna, et sur la petite route qui conduit en Bohème, près de Borna, où aboutit la route de Pyrna. L'obscurité de la nuit ne permit pas de continuer le combat. Napoléon fit bivouaquer ses troupes, et transporta son quartier-général à Dohna. (Voir l'ouvrage du major saxon d'Odeleben, témoin oculaire; t. 1, p. 273:)

Liebstadt Le 10, après avoir rejeté l'ennemi en Bohème, et de ses yeux avoir vu, des hauteurs de Geyersberg, la profondeur de la vallée de Toeplitz 2, il revient à Breitnau. Le 11, il se dirige sur Pyrna, et le 12 il rentre à Dresde.

Le 10, quand tout le monde était dans l'attente de ce qu'on allait faire, et du côté vers lequel on se tournerait, Napoléon prit le chemin qui conduit à Breitnau et au Geyeraherg, c'est-à-dire la petite route de Dreede à Topplitz.... Les troupes marchèrent en traversant des montagnes désertes et des villages abandonnés; on sit des reconnaissances, tant à droite, vers Altemberg, qu'à ganche, vers Peterswalde. Lorsque Napoléon sut arrivé près du Nattelberg, qu'il avait remarqué de Dresde comme un point de frontière bien distinct, il s'écria d'un air satisfait : Voilà notre montagne! Il sit aussitôt annoncer au roi de Sate que l'ennemi était repoussé en Bohème.... Arrivé au premier village de la frontière, appelé Ebersdors, l'im-

L'empereur se rendit sur les cinq heures au château de Liebstadt pour y passer la nuit. Ce vieux château, appuyé sur un rocher escarpé qui doming une vallée étroite, parsemée de petites maisans bourgeoises, accueillit dans ses petits et bizarres appartemens la nombreuse maison militaire de l'empereur, ainsi que l'état major général du prince de Neufchâtel. Du reste, Napoléon s'y montra trèsgénéreux; il fit distribuer des sommes considérables à quelques paysans des environs qui, ayant tout perdu, avaient sollicité les effets de sa munificence. (Voir l'ouvrage du major saxon d'Odeleben, témoin oculaire, tom. 1, pag. 275.)

L'empereur allait s'occuper de Blücher, qui a repris l'offensive, lorsque la nouvelle arrive que Wittgenstein s'est représenté à Peterswalde, et descend encore une fois à Gieshubel. Napoléon se met aussitôt en route du côté de la Bohème; il couche à Pyrna le 15 au soir. Cette fois, c'est par notre gauche, en rementant le cours de l'Elbe, qu'il fait manœuvrer ses troupes; et, dès le lendemain, 16, il rejette les alliés dans leur vallée de Tœplitz. Quelques coups de sabres de nos hussards atteignent l'arrière-garde ennemie, et le fils de Blücher tombe dans nos mains. L'empereux passe les journées du 16 et du 17 sur les

mense vallée de Tœplitz se présenta à sa vue. Au fond du vallon, entre Culm et Tœplitz, étaît une puissante armée rangée sur deux lignes... Aux pieds de Napoléon s'étendait la pente du Geyersberg, escarpée et couverte de bois. L'homme le plus téméraire eût craint de trouver son tombeau dans ce gouffre.... C'était cependant par ce chemin que les Russes et les Prussiens, fuyant de Dresde, avaient effectué leur retraite. On n'y voyait que des débris de leurs chariots et de leurs pièces d'artillerie. Les dernières pluies avaient encore augmenté les difficultés de cette descente. Une seule roue cassée aurait arrêté une armée entière.... L'empereur ordonna au général Drouct de descendre et de s'avancer pour examiner la route. Mais ce général revint plus tard annoncer que le chemin était impraticable. (Voir l'ouvrage du major saxon d'Odeleben, témoin oculaire; tom. 1, pag. 276 et 277.)

sommets de Peterswalde. Une canonnade presque continue signale sa présence au milieu des brouillards de la montagne. De fortes reconnaissances descendent jusqu'à Culm. Une affaire d'avant-postes assez vive s'engage entre le corps du comte de Lobau et la division autrichienne de Colloredo; cette dernière est fort maltraitée.

Les alliés se croient au moment d'une invasion, et Schwartzenberg fait battre la générale sur toute sa ligne. Mais Napoléon, qui a du côté de Dresde ses magasins, et la plus grande partie de ses forces, n'a jamais songé à s'engager dans les défilés de la Bohème. Le 18 au matin, profitant d'une éclaircie, il jette encore un regard sur le fond de la vallée. « Tout ce que je puis voir, » dit-il à Berthier, forme à peu près deux corps » de soixante mille hommes. Il leur faut plus » d'un jour pour se réunir et pour attaquer. » Satisfait d'avoir pris sa revanche des fatigantes incursions de Wittgenstein, il redescend le 18 à Pyrna. Ce n'est que le 21 qu'il revient à Dresde.

A peine a-t-il pris quelques heures de repos dans cette capitale qu'il se met en marche contre Blücher. Celui-ci a dépassé Bautzen; il est arrivé sur la Sprée; il s'avance même du côté de Stolpen et de Bischoffwerda. Il n'y a plus de temps à perdre si l'on veut arrêter ses progrès. L'empereur porte son quartier-général le 22 à Hartau; il fait aussitôt manœuvrer les corps du duc de Tarente, du général Lauriston et du général Souham. Mais, au premier mouvement offensif qui trahit la présence de l'empereur, Blücher se retire. On lui reprend la forêt de Bischoffwerda, et Gérard le reconduit jusqu'à la Sprée . L'empereur, fatigué, ordonne qu'on laisse désormais Blücher en repos derrière cette rivière, et revient de sa personne à Dresde, où il rentre le 24 septembre.

Dès ce moment, toutes les combinaisons de la position de Dresde se trouvent à peu près épuisées. Nous avons cru devoir abréger le récit de cette campagne sans résultats. Mais un simple résumé peut suppléer à toutes les omissions, et le voici:

Immédiatement après la bataille de Dresde, l'empereur se porte sur Blücher; rappelé à Dresde, par une incursion de Wittgenstein, il marche sur la Bohème. Après avoir rejeté Wittgenstein

<sup>&#</sup>x27;Napoléon fit tirer sur l'arrière-garde des Russes; il s'arrêta pendant l'affaire près d'un feu de garde que le froid de la saison rendait très nécessaire, et retourna passer mant à Hartau, un de ces misérables endroits qui par leur position devenaient souvent le quartier-général. (Voir l'ouvrage du major saxon d'Odeleben, témois oculaire; pag. 288.)

en Bohème, il revient à Dresde; rappelé de nouveau du côté de la Bohème; il chasse encore une fois Wittgenstein de la Saxe. De refour à Dresde, il fait volte-face contre Blücher. Après ce dernier mouvement, il se retrouve à Dresde au milieu de toutes ses armées réuniés! Tel est le précis des opérations du mois de septembre '.

Quoique l'empereur soit maintenant à peu près décidé à prendre une autre ligne d'opération, le moment de le faire ne lui paraît pas encore venu. « Je ne sors plus, dit-il; j'attends.» Il faut laisser les armées coalisées s'engager davantagé dans les grandes manœuvres qu'elles commencent à démasquer; il faut surtout entrêtenir les àllies dans la croyance où l'on est généralement chez eux, que nous nous obstinons à rester à Dresde. A cet effet, l'empereur ordonne qu'on augmente le nombre des travailleurs employés aux fortifications de Dresde; il prescrit de nouvelles dispositions défensives autour de Pyrna. Il fait jeter

<sup>&#</sup>x27;Napoléon fait de vains efforts. H' court vers chaque point menacé et se trouve aussitôt rappelé ailleurs par quelques nouveaux désastres. Partout où il apparaît, les alliés reculent devant lui; mais ils avancent avec succès sitôt qu'il tourne le dos. Cependant toutes les masses de l'ennemi ont gagné constamment du terrain; elles se trouvent toutes liées entre elles désormais! (Mémorial de Sainte-Hélène, par le comte de Las Cases; tom. vi, p. 65.)

de ce câté un second pont sur l'Elbe: on y trace une tête de pont: on veut même fortifier le vieux châtean de Sonnenstein qui domine Pyrna; et la rigueur avec laquelle on convertit cet hôpital de fous en citadelle arrache à l'administration saxonne des cris qui achèvent de donner le change à l'ennemi.

Cependant, plus le séjour de Dresde se prolonge, plus l'on s'inquiète autour de l'empereur. Une fatale disposition au découragement domine les esprits. Des signes d'abattement et de mécontentement même sont trop visibles! On dirait qu'une lime sourde cherche à rompre tous les liens de confiance et de dévouement qui, si long – temps, ont rendu l'empereur et l'armée forts l'un par l'autre, et l'un par l'autre invincibles!

FIN DE LA QUATRIÈME PARTIE.

-

• •

•

## **MANUSCRIT**

DE

### MIL HUIT CENT TREIZE.

### CINQUIÈME PARTIE.

CAMPAGNE DE LEIPSICK.

Aux sinistres clartés de la fondre qui gronde , . . . . . . Jouer le sort du moude; Quel rêve Let ce fut son destin!

(LAMARTINE, 2º. vol. des Méditations.)

.

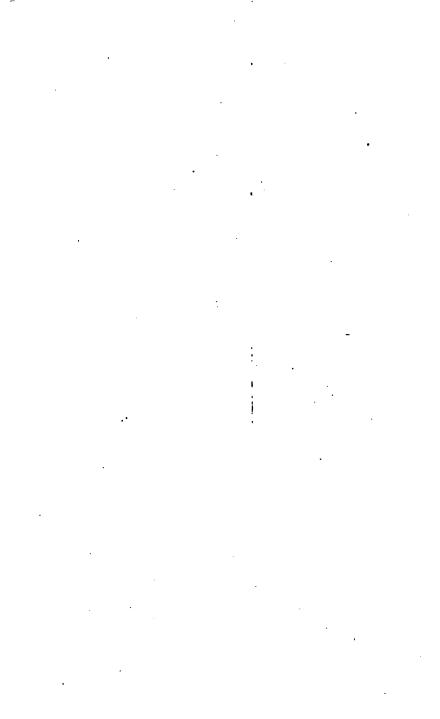



# MANUSCRIT ROBERT

# MIL HUIT CENT TREIZE.

### CINQUIEME PARTIE.

### CHAPITRE P.

COUP D'OBIL BUR LA FRANCE ET SUR LES OPÉRATIONS QUI SE POUBSUIVERT DE DIEFÉRENS CÔTÉS.

Que effet le rupture de l'Autriche at-elle produit sur le midi de l'Europe? Quel changement en est-il résulté dans l'attitude de la France? Que devient l'Espagne? et l'Italie? et la Bavière? Quelle diversion peut-on attendre de ce dernier côté?

Ges questions captivent l'attention de l'empereur. Avant d'entamer une pouvelle série d'évé-

nemens, nous ne saurione misus saire que de résumer ici les principaux renseignemens qu'il a sous les yeux.

Dans la nonvelle France, comme dans l'ancienne, la fête de Napoléon a été célébrée avec un empressement qui écarte tout présage sinistre. Nous ne parlerons pas des feux d'artifice, des illuminations et des discours d'apparet. Ce jour a été marqué par des hommages plus dignes d'être rapportés.

A Paris, on a posé la première pierre de trois marchés. La bélandre l'Avant-Coureur, arrivant de Claye au port de la Villette, a signalé un événement qui sera à jamais célèbre dans l'histoire de Paris, l'ouverture du canal de l'Ourcq. La grande écluse du Pont-de-l'Arche a livré dans le même moment un 'nouveau passage à dix-huit gros bâtimens de Rouen.

Aix-la-Chapelle a posé la première pierre de son hôtel de préfecture.

Nimes a rendu l'amphithéatre romain à sa destination, et vingt mille Français y ont assisté à des combats de taureaux.

Les chantiers de Toulon ont lancé à la mer & Héros; vaisseau de cent trente canons.

Amsterdam a inauguré, dans son palais municipal, un tabléau de Van Brée', réprésentant l'entrée de Napoléon dans cette ville. Palme a pris possession du pont di Borgo, qui vient d'être achevé.

Enfin, sur la route de Chambéry, on a percé les Alpes ; ne pouvant les aplanir. La galerie des Échelles ouvre maintenant le passage à travers un roc de meuf cents pieds d'épaisseur,

L'impératrice, douloureusement affectée de la guerre qui se renouvelle entre son père et son époux, avait besoin de distractions. Napoléon lui en a ménagé une digne d'elle dans le spectacle de l'entreprise la plus hardie du génie maritime. Marie-Louise vient de faire le voyage de Cherbourg; elle y a vu un nouveau port de cinquante pieds de profoedeur, que l'ingénieur Cachin a fait tailler dans le granit de la côte. Avant d'en céder à jamais la possession à l'Océan, on lui en a fait hommage. Elle a parcouru cet immense bassin. Ses pas sont les derniers dont le sable ait requ l'empreinte. Elle était à peine remontée sur la digue, que les batardeaux se sont abaissés sous la puissance des flots. Ce voyage n'a été qu'une suite de fêtes dans lesquelles la Normandie s'est montrée toute parée de bouquets et de guirlandes.

En arrivant de Cherbourg, l'impératrice a reçu les bulletins de la bataille de Dresde, et les chants du *Te Deum* ont retenti encore une fois dans nos temples. Mais, après cet éclair d'espérances, on s'eat vu replongé tout à coup dans une longue nuit d'incertitudes! Les nouvelles de la Katzbach, de Gros-Beeren et de Culm ont transpiré, et dixhuit jours se sont passés sans qu'il arrivat aucun courrier.

La France ignove encote les circonstances de la rupture de l'Autriche. G'est en vain que l'empereur a recommandé qu'en livrât au public le portefeuille du congrès de Prague. L'envoi qui en a été sait de Dresde, à doux réprises différentés, a été deux fois intercepté.

La malveillance a déjà tiré un grand parti de ce contre-temps. On entend dire de tous côtés que l'empeneur ne veut pasila paix; qu'il l'aurait faite à Prague s'il l'avait voulue. Les pièces arriveront enfin, mais alors l'a-propos de leur publication sera manqué; elles iront s'enfouir dans les colonnes du Moniteur, et l'impression fâcheuse qu'elles devaient prévenir sera déjà profondément enracinée.

Ces rumeurs, adroitement semées, semblent n'avair encore produit d'autre résultat que d'attrister la France; mais on ne peut plus se dissimuler que des manœuvres s'ourdissent pour faire perdre à l'empereur la confiance de ses peuples. C'est le commencement de la fin, dit-on déjà dans certains cercles. L'empereur ignore os propos; il n'a que des indices vagues; la magnanimité de

son caractère repousso encore tout sumpçou de trabison.

Cependant les routes continuent à se couvrir de soldats qui rejoignent nos drapeaux. La nation voit tous les sacrifices que ses ennemis font à la guerre: elle est bien décidée à ser pas rester en arrière d'un tel exemple. Plus ses enfans sous les armes out besoin de secours, moins elle hésite à faire partir les enfans qui lui restent encore; les cadets volent au secours des aîsés, et le sénat remplit un devoir sacré en donnant des formes légales à toutes les mesures qui secondent le dévouement de la nation.

Sur la frontière d'Espagne, les vainqueurs du roi Joseph n'ont fait aucun progrès; ils se sont laissé arrêter par les forteresses de Pampelune et de Saint-Sébastien. Pampelune bloqué, débloqué et bloqué de nouveau, n'est pas encore assiégé. Saint-Sébastien, après avoir résisté à un premier assaut, vient de succomber sous un second<sup>2</sup>; mais

Voir dans l'ouvrage de M. Beauchamp sur 1814, comment les conspirateurs se préparaient à profiter des résullats de la campagne, tom. 2, pag. 45 et suivantes.

<sup>\*</sup>Rien n'approche des crimes que les Anglais commirent le 31 août, à l'assaut de Saint-Sébastien. Ni l'âge ni le sexe me furent respectés. On assassina indistinctement amis et ennemis Les soldats se gorgèrent de sang. Le pillage dura quatre jours sous les yeux des officiers qui me répri-

Wellington, immobile dans son quartier général de Lesaca, passe le temps en contestations avec les Cortès; genz-ci ont rappelé Castagnos malgré Wellington, et le général anglais s'en est vengé, en ne permettant pas que le drapeau espagnol fût planté sur les ruines fumantes de Saint-Sébastien.

Soult est à Saint-Jean-de-Luz, et derrière lui Bayonne respire!

Les neiges vont bientôt fermer les passages des montagnes. Si le mois d'octobre s'écoule sans amener de nouveaux événemens, on peut espérer que la frontière de France sera respectée cette année encore.

Quant au duc d'Albuféra, il a exécuté ses ordres; le royaume de Valence n'est plus sous sa protection: ce maréchal s'est replié sur les gé-

mèrent pas de si honteux excès. Enfin, pour comble d'atrocités, il ne resta de cette ville opulente que dix-sept maisons; le reste fut la proie des flammes!.... (Voir le Précis historique des campagnes d'Espagne et de Portugal, par 11. Carel.)

- 'Il écrit au ministre de la guerre à Madrid : « La pa-
- » tience et la soumission à des injures aussi graves ont des
- » limites, et j'avoue que j'ai été traité par le gouverne-
- » ment espagnol de la manière la plus inconvenante, même
- » comme simple individu.
  - Au quartier-général d'Huarta, le 2 juillet 1813.

<sup>»</sup> Signe, WELLINGTON. »

néraus Décath, Lamarque et Maurice Mathieu, qui occupent la Catalogne et le haut Aragon. Dans ce mouvement de retraite, Tarragone a dû être démantelé. La dureté du ciment romain a opposé une longue résistance à la sape de nos mineurs, et l'armée anglaise a fait encore une tentative pour nous enlever cette place avant qu'elle fût détruite; mais le 15 août, la fête de l'empereur a été célébrée par un combat qui a forcé les Anglais de renoncer à leur entreprise. Les sapeurs n'avaient pas discontinué leurs travaux', et le 19, à cinq heures du matin, le feu a été mis aux mines. Aussitôt, tout ce qui restait des antiques fortifications de Tarragon de sest écroulé.

Tout récemment encore, les Anglais ont voulu inquiéter l'armée française sur la ligne défensive qu'elle venait de prendre. Le maréchal Suchet s'est retourné contre eux, et dans la journée du 13 septembre le combat du col d'Ordal a débarrassé pour long-temps nos cantonnemens de tout voisinage incommode 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voici comment le duc d'Albuféra raconte lui-même cette brillante affaire :

<sup>«</sup> L'ennemi occupait une position très difficile et très-

<sup>»</sup> escarpée ; nos voltigeurs s'étaient lancés sur la montagne.

<sup>»</sup> Le général Mesclop se porta pour les soutenir, marchant

#### DE MIL HERDSUMAMILE

Du côté, de l'Italie, ce sont les Autricliers qui ont communé les hostilités. Dès le 17 mont, ils

en avant d'un de ses régimens, tandis que l'autre montait aux redoutes. Après avoir rallié les tirailleurs, il fit
battre la charge, et l'épée à la main, à la tête de sa brigade, il enleva de vive force la première position; ce
macès rendit le combat encore plus opiniâtre. L'ennemi
en fureur et avec de granda cris revint deux fôis sur notes,
et deux fois il fat reponssé sur la seconde position d'od
il nous écrasait de ses feux. Notre infanterie eccontumée
aux assauts se ralliait avec constance et revenait toujous
à la charge. Un dernier effort fut entrepris; la brigade
Mesclop s'élança avec une intrépidité irrésistible; je la fis
soutenir par les généraux Harispe et Habert, tandis que
les féméraux Decaen et Maurice Mathieu manieuvraient
par la droite, et hous restâmes enfin maîtres du champ de
bataille!

» Dans la poursuite, nos hussards, commandés par le général Delort, culbutèrent ceux de Brunswick, et parvinrent à s'emparer de quatre pièces anglaises qu'ils ramenèrent attelées. Nos dragons et les chevau-légers westphaliens rencontrèrent les dragons anglais et les hussards noirs. Le général Meyer, qui commandait cette partie de notre cavalerie, se trouva en face du colonel Bentinck, commandant la cavalerie anglaise, et ils échangèrent ensemble quelques coups de sabre... L'ennemi sit sa retraite par Villa-Franca.... Ce qui complète la gloire de l'armée française, c'est que, par une consiance honorable qui n'a pas été trompée, tous les habitaus sont restés chez eux, et out vu leurs personnes et leurs biens respectés au milieu de l'action la plus vive.... »

ons passéisinfade du vôté d'Agram, et ce premier mouvement a suffi pour insurger en leur faveur toute la Croatie. Bientôt les Dalmates ont suivi l'exemple des Croates, et les autorités françaises n'ont plus eu de refuge que dans les forteresses du pays.

Au bruit de cette invasion, le vice-roi, qui était encore du côté de Geritz, s'est porté audevant du général Hiller. Il a pris la position d'Adelberg, sa gauche aux sources de la Save, et sa droite vers Trieste. Sur l'extrême gauche, il faisait garder les débouchés du Tyrol par un corps détaché sous les ordres du général Gifflenga. Si Filians et Trieste ont été occupés sans de

| · 4 .,     | · Consposition de l                                                               | armée d'Italis.                     |             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
|            | Commendant de l'artilleri<br>Commendant de l'artilleri<br>Commendant de génie, gé | e, général Saint-Laurent            | •           |
| Le général | Division Quesnel.                                                                 | Brigade Campi. Id. Pajot.           |             |
| Grenier.   | Division Marcoque.                                                                | Brigade Duperey Id. Janin.          | . } 15,000  |
| le graces  | Division Rouyer.                                                                  | Brigade                             | )<br>15,000 |
| verdier.   | . Divigipo Gratico.                                                               | Brigade Piat.  Id. Montfelcon.      | . }         |
| Le général | , Bivision Palombini.                                                             | Brigade Ruggieri.  Id. Galiemberti. | 15,000      |
|            | Division Lecchi.                                                                  | Brigade                             | J           |
| ' '        | Réserves. Général Boufu                                                           | ( <b>ti</b>                         | . 3,000     |
|            | Caval. Génér. Mermet,                                                             | Srigade Permont.  Id. Guyon.        | E.con       |
| ·          | Turk to the                                                                       | ٠                                   | 50,000      |

grands efforts par le général Nugant, ils ent été repris par le général Pimo avec la même facilité. Willach, qui a été occupée et reprise également, a souffert du combat plus que les combattans.

La seule opération vigoureuse a été l'enlèvement du camp de Feltriz par le général Granier.

Cependant les Antrichiens pansissent de plus en plus confinne, les habitant de l'Italia allemande se déclarent pour eux ; nos troupes italiennes ne montrent plus la même ardeur ; un de leurs chefs les plus distingués, le général, Rino, trahissant le découragement seçuet, qui a gagné tous les range, vient de quitter, l'appée; et le vice-roi, croyant ne devoir, plus écquter que des considérations de prudence, a ordonné la retraite sur l'Isonzo. Par suite de ce mouvement, les provinces Illyriennes sont désormais perdues.

Ainsi le temps des idées hardies est passé; il ne faut plus penser aux opérations offensives qui devaient jeter de puissantes diversions jusqu'au cœur des états héréditaires. Cependant le rôle auquel l'armée d'Italie va borner ses efforts a son avantage; il ne laisse rien au hasard, et doit assurer pour quelque temps encore la tranquillité de l'Italie.

Ce qui se passe en Bavière a sans doute une

grande influence sur la parti que le prince Eugène vient de prendre.

Les Bavarois et les Antrichiens, restés en présence sur les bords de l'Inn, se conduisent les uns envers les autres comme feraient deux camps de plaisance. Le général de Wrède n'a eu qu'un moment d'élan : d'est à la mouvelle de la victoire de Dresde. Ne doutant plus que Napoléon ne marchat aussitôt vers Pragne, il a craint de rester trop en arrière, et a fait mine de vouloir suvancer sur Vienne. Mais les bulletins autrichiens ne se sont pas long-temps fait attendre; ils ont amnoncé le désastre de Vandamme, et de Wrède n'a plus hésité à reprendre la suite de ses projets. Il a en une conférence secrète, sur l'extrême frontière, avec le général autrichien prince de Renssi Aussitôt après, le 20 septembre, il s'est' rendu mystérieusement auprès de son roi, qui lui a accordé une longue audience, et de là chez le ministre Montgelas, à la campagne, d'où il est reparti en toute hâte pour son quartiergénéral de Braunau.

On connaît toutes les démarches de l'Autriche dans le midi de l'Allemagne, on sait combien les ouvertures qu'elle a faites à la Bavière sont pressantes, et comme elle en poursuit l'effet par les négociations les plus actives; on sait même que, peu de jours avant la rupture de Prague, le prince

de Reuss, son général, a para à Munich. Cette démarche, de quelques prétextes personnels qu'on l'ait converte, a évellé l'attention de la légation française. Depuis ce temps, là correspondance de notre ambassadeur est devenue plus précise. M. de Morey signale comme procham le changement de système de la Bovière. M. Reinhard, notre ambassadeur à Cassel, quoique placé sur un point plus éloigné du théâtre des intrigues, est parvenu à se procuser des informations non moins inquiétantes. Le correspondant le plus alarmant à cet égard, c'est le roi de Wortemberg. Le roi de Bavière lai-même n'e pas voulu laisser ignorer à Mapoléon la position difficile où il se trouve. Des billets écrits de sa main, ont été remis par l'intermédiaire de son neveu, le prince de Neufchâtel. On les a compris comme une jusvification anticipée du parti auquel il craint d'être forcé de céder. Le roi semble promettre de prolonger sa résistance assez de temps, du moins, pour qu'en Saxe on puisse arriver au dénoûment de la campagne; mais déjà il fait faire par M. de Pfeffel, son ministre à Dresde, des démarches pour obtenir le retour de son contingent. On pénètre facilement ce diplomate, et bientôt l'indiscrétion de ses relations les plus intimes ne nous laisse plus de doutes sur la véritable position de son cahinet.

De tous côtés les renseignemens des plus élairs abondent: nos lettres d'Erfurt, de Bareuth et d'Anspach, de Wurtzbourg et de Bamberg sont remplies de détails. Les conférences, qui d'abord étaient secrètes entre le général de Wrède et le prince de Reuss, ont maintenant lieu ouvertement, Comme on est près de s'entendre, on ne se cache plus. Le prince d'Ofittingen, gendre de de Wrède, réside au quartier-général du prince de Reuss. A l'issue de la dernière conférence, un aide de camp du général bavarois est parti pour en parter le résultat à Munich. Le traité serait déjà conclu si l'Autriche n'avait pas élevé quelques prétentions embarrassantes relativement au Tyrol

En aucun temps la correspondance des relations extérieures n'a fourni des notions plus nombreuses et plus sûres. L'empereur ne peut donc plus douter de la défection de la Bavière; mais il y voit une œuvre de la nécessité, bien plus qu'un acte d'inimitié réelle. « La Bavière ne mara chera pas sérieusement contra nous, répète-» t-il; elle perdrait trop au triomphe complet » de l'Autriche et au désastre de la France. Elle » sait bien que l'une est son ennemie naturelle: » et que l'autre est son appui nécessaire. Si elle » cède à la loi du moment, sa politique saura du » moins amortir les coups qu'on exigera d'elle. » 23

Enfin, après avoir mûrement réfléchi sur tous les documens dont il est entouré, l'empereur n'y voit rien qui doive déranger ses derniers calculs militaires. Paris peut se passer encore quelque temps de sa présence. L'orage gronde, mais au loin. Nos Pyrénées sont maintenant en sûreté; le vice-roi répond de l'Italie; le midi de l'Allemagne est le seul côté qui puisse donner des inquiétudes; mais ce qui s'y prépare ne semble pas tellement imminent qu'il faille quitter brusquement la ligne de l'Elbe et renoncer à des entreprises qui peuvent encore tout sauver. Au pis aller, les armées françaises arriveront assez tôt sur le Rhin, si elles y arrivent avant l'hiver.

Tel est Napoléon: n'ignorant rien, se raidissant contre le danger qu'il connaît tout entier, et mettant sa confiance dans la force de son génie et dans la valeur de son armée.

La présence du duc de Castiglione, qui n'a sous ses ordres que douze mille hommes et trois mille chevaux, n'est pas assez imposante pour retenir les Bavarois dans notre alliance. Inutile désormais du côté du Danube, cette armée pourrait être compromise au milieu des défections qui se préparent. L'empereur se décide à l'appeler à lui : ce sera quinze mille hommes de plus qu'il aura sur le champ de bataille le jour

où la moindre baionnette doit être pour quelque chose dans la décision de la campagne. Le duc de Castiglione et le général Milhaud arriveront vers le 10 octobre à Leipsick. Pour les remplacer comme corps d'observation, le duc de Valmy formera une armée nouvelle entre Strasbourg et Mayence, avec tout ce qui arrive des dépôts de l'intérieur.

La marche du duc de Castiglione est d'ailleurs combinée avec d'autres mouvemens de troupes dont l'objet est de finir une guerre de partisans qui devient trop impartune.

Depuis que Bernadotte s'est établi sur les bords de l'Elbe, entre Magdebourg et Torgau, il n'a cessé de jeter sur la rive opposée des bandes qui ont été courir au loin sur nos routes. Les soldats de Dornberg et de Tettenborn se sont répandus dans le Hanovre. Le général Czernicheff a poussé d'autres expéditions sur le Hartz et la Westphalie, et le général Thielmann, transfuge saxon, est venu se poster dans les défilés de la Saale, aux environs de Mersebourg et de Nauembourg. Les coureurs de Thielmann donnent la main à d'autres que l'armée de Bohème a envoyés du côté de Colditz et d'Altenbourg, sous la conduite du partisan Munsdorf. Les deux armées de Schwartzenberg et de Bernadotte sont en communication par ces troupes légères, qui, du reste, font sur les grands chemins la guerre la plus active à nos courriers, à nos estafettes et à tous nos voyageurs isolés <sup>1</sup>.

Le général Lefèvre-Desnouettes, détaché du côté de Leipsick, a chassé Thielmann, le 19 septembre, des environs de Mersebourg; mais celui-ci s'est retiré dans la direction de Zwickau; il a fait sa jonction avec le colonel Munsdorf, et, le 24, un nouvel engagement a eu lieu. Les partisans allaient être rejetés en Bohème, quand les cosaques de Platow sont venus à leur secours. Ensemble ils ont pénétré à Penig, et le 28 ils sont tombés sur Lefèvre-Desnouettes, qu'ils ont forcé de se retirer à son tour d'Altenbourg sur Zeitz.

Les autres bandes n'ont pas obtenu moins de succès.

A cette époque, plusieurs courriers de Napoléon furent interceptés. L'ennemi devenu ainsi possesseur de sa correspondance la plus intime, la parcourut avec avidité, dans l'espérance d'y trouver le secret de la faiblesse et du découragement. Il n'y trouva que la preuve irrécusable de la force et de la confiance. Ce qui étouna le plus, ce fut un état de situation de la garnison de Paris. Il en résultait que Paris et les départemens voisins n'avaient pas plus de deux mille hommes de troupes, les gendarmes et les vétérans compris. Cette confiance du gouvernement français dans l'ordre public, on l'appela une téntérité inouïe! (Voir le recueil des lettres interceptées en 1813, pag. 13.)

Tettenborn a fait capituler la garnison de Brême.

Dornberg a surpris en marche la division Pêcheux du côté de Hambourg, et lui a fait éprouver de grandes pertes.

Enfin Czernicheff a presque détrôné le roi de Westphalie. Après avoir pénétré dans Brunswick, il n'a pas craint de pousser une pointe sur Cassel, dont, le 28 septembre, il s'est fait ouvrir les portes. Le roi s'est réfugié du côté de Wetzlar.

Ces excursions répandent l'alarme de tous côtés; partout on croit voir les cosaques : le prince primat lui-même ne se trouve pas en sûreté dans sa résidence d'Aschaffenbourg; il va chercher un asile dans son évêché de Constance.

Les partisans provoquent à l'insurrection partout où ils pénètrent. On les prendrait plutôt pour les troupes légères du tugend bund, que pour l'avant-garde des souverains alliés. Les sociétés secrètes agissent à leur suite avec plus d'activité et d'autorité que jamais. Enhardies par le succès, elles ne dissimulent plus ni le nom de leurs chefs, ni ce qu'ils ont pu faire, ni ce qu'ils peuvent faire encore. Elles se vantent d'avoir forcé le roi de Prusse et l'empereur d'Autriche lui-même à se déclarer contre Napoléon: elles en entraîneront bien d'autres! C'est le doc-

teur Jahn et le professeur Lang qui gouvernent dans le nord; c'est le baron de Nostitz, chef de la réunion de Louise, qui révolutionne en ce moment le midi de l'Allemagne. Ils exercent sur l'esprit public, sur les cabinets et sur les troupes une influence qui s'augmente et s'étend de jour en jour; leurs succès sur les troupes sont évidens: ce ne sont plus ces soldats de la confédération du Rhin qui disaient naguère avec tant d'orgueil, Nous sommes de la grande armée! dont les acclamations étaient si bruyantes dès qu'ils apercevaient seulement le petit chapeau de Napoléon; dont le dévouement pour sa personne était si emphatique, qu'il prétendait à surpasser celui des Français eux-mêmes. Qui n'a pas été fatigué dans nos camps de toutes les fanfaronnades de l'adulation tudesque?... Mais les temps ne sont plus les mêmes: pour une cause étrangère on veut bien être battant, mais on ne veut pas être battu; aussi a-t-on déjà changé de langage. Ce que les Allemands ont appelé si long-temps leur gloire, ils ne l'appellent plus que leur oppression. Ils désertent notre cause avec le même empressement que dans le temps ils en ont quitté d'autres; et tandis que leur faiblesse subit la loi des événemens, leur amour-propre qui s'exalte proclame comme le triomphe de leur indépendance l'époque où ils ne font que changer d'empereur.

Bernadotte semble s'être réservé plus particulièrement le soin d'enlever les soldats saxons à leurs drapeaux! Il les a commandés à Wagram, et cette voix, qu'ils n'ont entendue que sur le champ d'honneur, ne craint pas de se faire reconnaître en s'élevant pour ébranler leur fidélité. C'est Thielmann qui répand les proclamations de Bernadotte, et l'embauchage a un plein succès 1. Le 27 septembre, un bataillon saxon a passé tout entier du camp de Worlitz dans celui du prince de Suède : c'est le major Bunau qui commandait. Le roi de Saxe indigné veut en vain prémunir ses soldats contre les séductions qui les assiégent; il ordonne, il prie, il fait des proclamations à son armée. S'il ne réussit pas à se faire entendre des siens, les gens d'honneur

Le négociant Moltrecht, de Leipsick, fut convaincu d'avoir reçu et distribué dans la ville et dans l'armée des milliers d'exemplaires d'une proclamation de Bernadotte qui provoquait les Saxons à la désertion, crime prévu par le Code pénal de tous les pays, de toutes les armées. Un conseil de guerre fut saisi de l'affaire; des ballots de proclamations trouvés chez l'accusé furent apportés devant les juges. Les témoins entendus, les preuves acquises, la loi fut interrogée : elle prononça la mort.

La famille du malheureux condamné courut se jeter aux pieds du roi de Saxe, qui se sit rendre compte des faits. Ils étaient accablans!.... Le roi resusa de s'immiscer dans.

de tous les pays ne lui tiennent pas moins compte de ses efforts et du noble caractère qui les inspire.

Les Westphaliens ne tardent pas non plus à déserter bataillon par bataillon.

Les Polonais seuls conservent à Napoléon un dévouement inviolable. Sa cause, moins heureuse, ne leur en plaît pas moins. Un grand nombre de paysans polonais, que les Autrichiens et les Russes avaient voulu faire marcher contre nous, sont tombés dans nos mains à la bataille de Dresde. Habillés et exercés à la française, ils ont formé en moins de quinze jours de nouveaux régimens et une division toute entière. Ceux-là se feront tuer plutôt que de trahir.

Au surplus, quelque affligeante que soit la mauvaise disposition des troupes de la confédération à notre égard, le mal n'est pas sans re-

une affaire déjà jugée, qui, dans des circonstances aussi graves, intéressait le salut de l'armée française. Il ne restait qu'une chance, c'était d'arriver jusqu'à l'empereur lui-même!... La famille de Moltrecht réussit, par l'intervention du secrétaire interprète \*, à faire remettre une note sur la table même de Napoléon. Au simple exposé de la situation de cette famille, l'empereur donna un ordre de sursis, et Moltrecht fut sauve.

<sup>\*</sup> Lelorgue d'Ideville.

#### DE MIL HUIT CENT TREIZE.

mède tant qu'il nous restera des chances pour la victoire. Les Allemands se déclareront en définitive pour celui qui restera maître du pays, et la fortune des armes qui ébranle leur fidélité peut encore la raffermir!



#### CHAPITRE II.

LES GRANDES OPÉRATIONS RECOMMENCENT. —
L'EMPEREUR MANCEUVRE SUR MAGDEBOURG, ET
S'ARRÊTE A DUBEN.

(Première quinzaine d'octobre.)

Depuis près de quinze jours, l'armée française est presque immobile autour de Dresde. Le comte de Lobau, avec le premier corps, est toujours à Gieshubel; le duc de Bellune, avec le deuxième, à Freyberg; le maréchal Saint - Cyr, avec le quatorzième, à Borna; et la jeune garde à Pyrna.

Sur la rive droite, le duc de Tarente, renonçant à disputer la plaine aux troupes de Blücher, ne couvre plus Dresde que par une ligne très-rapprochée de la ville neuve. Son quartiergénéral est à Weissig, sur les hauteurs de Pilnitz.

Le duc de Raguse, le prince Poniatowski et la cavalerie Latour-Maubourg ont repassé l'Elbe et sont maintenant placés en observation sur la rive gauche, le duc de Raguse dans la direction de Torgau, et les autres corps, sous le commandement du roi de Naples, dans la direction de Freyberg et de Chemnitz.

Cependant les armées ennemies marchent sur toutes les routes. Benigsen, si long-temps attendu par les alliés, a relevé les postes de Schwartzenberg dans la vallée de Toeplitz 1. L'armée de Pologne qu'il amène ne compte pas moins de soixante mille hommes; elle se compose des corps du général Doctorow, de celui du comte Tolstoï, et des réserves du prince de Labanoff Rostowski. Ces dernières viennent de par-delà Moscou. Les soldats ont la tête armée d'une espèce de casque carré, orné d'une croix de fer-blanc et du chiffre de leur empereur. Un grand nombre de Baskirs et de Tatars se trouve dans la cavalerie; ils n'ont encore pour armes que leur arc et des flèches : c'est le dernier ban de la Russie.

La vallée de Tœplitz était épuisée. La rareté des fourrages en Bohème avait forcé la cavalerie des alliés à se retirer entre l'Éger et le Mittelbirge, où elle avait continué de se tenir en cantonnement jusqu'au 4 octobre. Les armées restèrent ainsi quinze jours sans s'engager. (Voir l'ouvrage du colonel Butturlin, aide de camp de l'empereur Alexandre, pag. 84.)

L'arrivée de ce nombreux renfort est comme le signal de la reprise des grandes opérations '.

Blücher, s'élançant de Bautzen, ne se laisse plus arrêter par le duc de Tarente; il tourne la position de Dresde par les routes de Konigsbruck et d'Elsterwerda, et court du côté de Wittenberg faire sa jonction avec Bernadotte. Celui-ci, fort de cet appui, se décide enfin à passer l'Elbe.

Quant à la grande armée de Bohème, elle a quitté ses montagnes; elle descend en ce moment dans les plaines méridionales de la Saxe, et les bandes des partisans ont fait place à cet ennemi plus redoutable. Le roi de Naples se trouve maintenant en présence des corps de Klenau et de Lichtenstein, qui forment l'avant-garde de Schwartzenberg.

Ces différentes marches développent le plan des alliés; il est évident que leurs armées du nord et du midi marchent l'une au-devant de l'autre, et qu'on s'est donné rendez-vous dans les

Les allies temporisaient jusqu'à l'arrivée des soinante mille hommes que Benigsen devait amener. On ne vouluit entreprendre aucune opération majeure que ce renfort n'eût rejoint l'armée. (Voir l'ouvrage du colonel Butturlin, aide de camp de l'empereur Alexandre, pag. 79.) Benigsen a mis tout le mois de septembre à venir de Breslau à Leitmeritz, sur la frontière de l'Elbe. (Ibid.)

plaines de Leipsick pour nous envelopper dans Dresde et nous y renfermer.

En cette extrémité, que fait Napoléon? qu'attend-il? disent des militaires trop impatiens: sommeille-t-il? disent des censeurs trop présomptueux.

Le moment que l'empereur attendait vient d'arriver. Non - seulement Schwartzenberg est sorti de ses montagnes, mais Bernadotte et Blücher sont en-deçà de l'Elbe. Les voilà donc engagés de manière à ne pouvoir plus éviter une bataille décisive.

Le 27 septembre Bernadotte a passé l'Elbe sur des ponts qu'il a fait jeter devant Acken et Roslaw. Il s'est porté sur Dessau, et y a rencontré l'avant-garde du prince de la Moscowa, qui se replie sur la Mulde <sup>1</sup>.

Le 3 octobre, Blücher, faisant sortir ses bateaux de l'embouchure de l'Elster noir, a surpris le passage de l'Elbe à Wartenbourg; mais, sur l'autre rive, il a trouvé le général Bertrand retranché derrière les digues, et ce n'est qu'après un combat sanglant qu'il a pu passer outre.

Le maréchal Ney s'est replié successivement sur Bitterféldt et Dolitz; il était le 4 octobre dans cette dernière ville.

Quant au prince de Schwartzenberg, il est arrivé de sa personne à Mariemberg.

Ainsi, du pied des montagnes de Bohème aux bords de l'Elbe, les deux armées alliées étendent de longs bras pour se joindre; mais elles ne marchent plus qu'avec des précautions extrêmes depuis qu'elles sont arrivées sur la circonférence du cercle dont nous occupons la ligne intérieure : elles oraignent de nous voir déboucher à l'improviste et en masse sur quelque point isolé de leur système.

Telle est en effet l'intention de l'empereur. Il quitte Dresde le 7 octobre à six heures du matin. Le roi de Saxe veut le suivre. Les voitures dans lesquelles ce prince monte avec la reine et la princesse Augusta sont placées dans la file et sous l'escorte d'un bataillon de la garde royale saxonne et d'un bataillon bavarois affectés spécialement à la sûreté du roi. L'empereur ordonne à son ministre des relations extérieures de ne pas quitter le roi, de veiller à écarter de lui, autant qu'il serait possible, les désagrémens d'une marche pénible, et de s'étudier, par les soins les plus délicats, à lui montrer tout l'intérêt que sa position inspire.

Voir l'ouvrage du colonel Butturlin, aide de camp de l'empereur Alexandre, pag. 104.

On laisse plus de trente mille hommes, sous les ordres du maréchal Saint-Cyr, à Dresde.

Ce maréchal a pour instructions de tenir dans Dresde tant qu'il pourva; mais, s'il est forcé de l'évacuer, c'est sur Torgau et Magdebourg qu'il devra se retirer. Des précautions sont même prescrites à l'avance aux commandans du génie et de l'artillerie pour que, le cas arrivant, les fortifications de Dresde soient détruites, et que les voitures qui ne pourront pas être emmenées soient brûlées.

Au surplus, l'armée du maréchal Saint-Cyr est destinée à former l'aile gauche de la nouvelle ligne qu'on va prendre sur l'Elbe, et dont l'armée de Hambourg formera la droite. Le centre va s'établir entre Magdebourg et Torgau. L'empereur s'y porte de sa personne; dans peu de

<sup>·</sup> Armée laissée à Dresde sous les ordres du maréchal Saint-Cyr.

Le général Borelli, chef d'état-major.

Le général Mathieu Dumas, intendant général.

Le général Durosael, aide de camp de l'empereur, gouverneur de Drosde.

<sup>1°7,</sup> Corps. Le comte de Lobau. Généraux : Dumonceau. Mouton-Duvernet. Teste.

t& Corps. Maréchal Saint-Cyr Généraux : Claparède. Rasout. Bonnet.

Plus les généraux blessés et malades restés à Dresde. (33 généraux et 33,000 hommes figurent dans la capitulation de Dresde.

jours il compte y réunir cent cinquante mille combattans; savoir: l'armée qui sort de Dresde avec lui; celle du prince de la Moscowa, qui est déjà sur la basse Mulde, et enfin celle du roi de Naples, qui, en cédant pied à pied le terrain au prince de Schwartzenberg, ne fait que descendre le cours de la Mulde, et rentre ainsi dans le mouvement général de concentration qui est projeté. Le prince de Neufchâtel qui est gravement indisposé ne fait plus que suivre le quartier général : c'est l'aide-major-général Bailly de Monthion, qui depuis que nous avons quitté la lisière

<sup>\*</sup> Composition de l'armée que l'empereur veut réunir au centre.

|                                                                          |                                                                                                                                                                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                     |         |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| Armée qui sort de<br>Dresde.                                             |                                                                                                                                                                                    | Maréchal duc de Trévise.<br>Maréchal duc de Reggio.<br>Le général Friant. | tio,000 |
|                                                                          | Le 11°. Corps.<br>Le 3°. Corps.                                                                                                                                                    | Marechal duc de Tarente.                                                  |         |
|                                                                          | Le 5°. Corps.                                                                                                                                                                      | Le duc de Raguse.                                                         | •       |
|                                                                          | Le 4°. Corps.                                                                                                                                                                      | Le général Bertrand.                                                      |         |
| A 4. 3                                                                   | Le 7°. Corps.                                                                                                                                                                      | Le général Regnier.                                                       | , •     |
| Armée du prince<br>de la Moscowa,<br>sur la basse Mulde.                 | Note. Le 12°. corps vient d'être disseus et ré-<br>parti dans les 4°. et 7°. corps. Le duc de Reggio<br>qui le commandait, vient d'être appelé à un<br>commandement dans la garde. |                                                                           |         |
| Armée du roi<br>de Naples,<br>surla haute Mulde.                         | Le 5°. Corps.                                                                                                                                                                      | Maréchal duc de Bellune. Le général Lauriston. Le prince Poniatowski.     | 40,000  |
| En marche sur la Saale, le 9°. corps. Le maréchal duc de Castiglione. 15 |                                                                                                                                                                                    |                                                                           |         |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                                                                           |         |

155,000

de la Bohème expédie au nom du prince tous les ordres de l'armée.

Suivons la marche de l'empereur.

Pour éviter la rive droite de l'Elbe, qui n'estplus à nous, il se dirige sur Meissen, par le chemin de Wilsdruf; il déjeune à Meissen, et va passer la nuit du 7 au 8 à Seerhausen, près d'Oschatz.

Le 8 il arrive à Wurtzen, et le 9 il descend la Mulde jusqu'à Eilenbourg.

Ayant rejoint de ce côté les troupes saxonnes, il veut essayer lui-même de les raffermir dans le devoir. Après leur avoir fait prendre les armes, il se présente devant elles. Dans une allocution simple et franche, il leur expose que l'existence politique de leur pays est violemment attaquée, que la Prusse convoite leure dépouilles, et qu'ils n'ont de véritable appui que dans l'alliance de la France. Il leur rappelle les proclamations de leur roi, et les somme, au nom de l'honneur militaire, de combattre en bons compagnons.

Ses paroles sont redites en allemand par le duc de Vicence. Les généraux les font passer de houche en bouche jusqu'aux derniers rangs, et l'armée saxonne, se remettant en route, paraît suivre avec empressement les pas de Napoléon.

On est au moment d'arriver sur Blücher; on

vient de lai prendre des voitures et des traineurs. Mais bientôt la Mulde le sépare entièrement de nous. Toujours bien averti de l'approche de l'empereur, il s'est replié précipitamment sur Zœrbig, où Bernadotte l'attendait.

L'empereur ne craint pas de les trouver rénnis. Il marche aussitôt contre eux, laisse à Eilenbourg le roi de Saxe et le duc de Bassano, le grand parc et les équipages, et arrive le 10 au soir à Duben; mais il faut renoncer à atteindre un ennemi qui ne veut rien compromettre. Blücher et Bernadotte ne sont plus derrière la Mulde; ils se sont retirés derrière la Saale par la route de Halle. Quoi qu'il en soit, ce mouvement nous abandonne des avantages qui valent presque une bataille: Berlin est à découvert.

Le général Reynier se porte à marches forcées sur Wittenberg, fait lever le siège de cette place que Bulow était occupé à bombarder, passe l'Elbe, tourne par la rive droite les ouvrages que Bernadotte a élevés sur la rive gauche, et s'empare successivement des ponts d'Acken et de Roslaw. La division Delmas suit, par la rive gauche, le mouvement du général Reynier, et chasse l'ennemi, qui voulait tenir dans Dessau. Les

Blücher fut pris au dépourvu. (Voir l'ouvrage du colonel russe Butturlin, pag. 97.)

DE MIL HUFF CENT TREIZE.

371

ponts que Blücher a laissés derrière lui à Wartenbourg nu sont pas oubliés. Le général Bertrand y court et s'en rend maître.

Ces opérations ont lieu le 11, le 12 et le 13; elles interceptent toutes les communications de Blücher et de Bernadotte. On enlève leurs courriers <sup>1</sup>, on enlève leurs fourgons <sup>2</sup>, et des bords de l'Elbe s'élève comme un tourbillon de désordre et d'effroi qui parcourt rapidement tout le nord de l'Allemagne.

bataille. (Voir le Mémorial de Sainte-Hélène, par le comte

de Las-Cases; tom. 3, pag. 425.)

<sup>&#</sup>x27;Le sieur Krast, conseiller d'ambassade russe, sut enlevé avec tous ses papiers.

Dans le nombre se trouvaient les équipages de Moreau.

<sup>A Wittenberg, quelques jours avant la bataille de
Leipsick, on intercepta des chariots et des effets, dans</sup> 

s lesquels étaient des papiers de Moreau qu'on renvoyait à la veuve, en Angleterre... L'empereur fut au moment de faire imprimer ces papiers dans le Moniteur; mais il existait encore en France quelques personnes aveuglément tenaces sur l'opinion qu'elles avaient toujours conservée de Moreau, s'obstinant à le regarder comme une victime de la tyrannie. La contre-révolution n'avait pas encore permis qu'on what se vanter de ces actes désavoués jusque-là, et en réclamer la récompense. La circonstance d'inimitié personnelle arrêta l'empereur; il ne trouva pas qu'il fût bien de la réveiller à son avantage, et de flétrir un homme qu'un boulet venait de frapper sur le champ de

Gependant la marche du général Reynier et du général Bertrand par-delà l'Elbe n'est considérée autour de l'empereur que comme une démonstration militaire assez inutile. On croit ne pouvoir arriver trop tôt à Leipsick, et l'on est assez généralement disposé à blamer un vain épouvantail qui retarde d'autant la réunion si désirée de tous les corps d'armée sur la route de Mayence. Combien l'étonnement est grand lorsqu'on apprend que la marche de ces premières colonnes n'est que le commencement d'un grand mouvement sur Berlin; que le plan qui s'exécute est tout l'opposé de celui qu'on a rêvé; qu'au lieu de marcher sur Leipsick, l'empereur rapelle à lui les troupes qu'il a de ce côté; qu'il ne s'arrête à Düben que pour les attendre, et qu'enfin c'est Magdebourg qui va devenir le centre des opérations ultérieures. L'empereur lui-même n'en fait plus un mystère; il veut retirer l'armée française derrière la barrière de l'Elbe, manœuvrer ensuite à loisir sur la rive droite, entre Hambourg et Dresde; et, s'il faut tenir un mois dans cette position, mettre du moins le temps à profit, ranconner Berlin, dégager nos places de l'Oder, rallier toutes nos garnisons aux opérations de l'armée active, et saisir la première occasion favorable pour repasser l'Elbe, fort de tout ce qu'on aura réuni d'avantages et de tous DE MIL HUIT CENT TREIZE.

373

ceux que de vames manœuvres auront fait per-

Disons toujottes la vérité: la hardiesse de ce projet ne trouve que des censeurs. La plupart des chefs qui boudaient n'hésitent plus à se montrer mécontens, et l'empereur entrevoit avec surprise que l'ardeur de tant d'hommes dévoués quand on marche de succès en succès n'est pas à l'épreuve des vicissitudes trop long-temps variées de la fortune?

Ai-je besoin d'ajouter que ce ne sont pas les dangers du combat que l'on redoute, la suite des événemens le fera voir assez; mais tel qui a de la résolution sur le champ de bataille, n'en

Le plan de l'empereur était de laisser les alliés s'avancer entre l'Elbe et la Saale; et, manœuvrant sous la protection des places et magasins de Dresde, de Torgau, de Wittenberg, Magdebourg et de Hambourg, d'établir la guerre entre l'Elbe et l'Oder (la France possédait sur l'Oder les places de Glogau, de Custrin et de Stettin); et, selon les circonstances, de débloquer les places de la Vistule, Dántzick, Zamosc et Modlin. Il y avait à espérer un tel succès de ce vaste plan que la coalition en eût été désorganisée. (Mémoires de Napoléon, à Sainte-Hélène, dictés au général Montholon; tom. 2, page 125.)

La fatigue et le découragement gagnaient le plus grand nombre; mes lieutenans devenaient mous, gauches, maladroits, et par conséquent malheureux! Le vrai, c'est

a pas toujours au censeil, et bien des têtes ont failli dont le cœur ne faillit jamais. Ici ce qu'on redoute, ce qui met presque en révolte, c'est d'être séparé de la France peut-être pendant un mois entier. Tout disparaît à côté d'un tel malheur; et dans l'anxiété où tombent les esprits, on ne veut plus rien comprendre aux combinaisons de l'empereur, quelque grandes qu'elles puissent être '.

Cependant les journées du 11, du 12, du 13 et du 14 s'écoulent sans que l'empereur quitte

qu'en général les généraux des premiers rangs ne demandaient que du repos... et l'eussent acheté à tout prix. (Voir le Mémorial de Sainte-Hélène, par le comte de Las-Cases; tom. vi, pages 38, 39 et 40.)

A cette époque, les alliés ont intercepté les lettres de Paris au quartier-général, et les ont publiées. On y trouve de nouveaux indices sur les sentimens secrets qui combattaient alors la constance des chess de l'arméa; nous n'en citerons que quelques passages:

Deux années de suite dans un pareil tourment (dit une mère à son sils), c'est au-dessus des forces humaines! — Mon cher ami, dit la semme d'un général à son mari, pense sérieusement à te retirer.... nous avons besoin d'un peu de tranquillité et nous n'en avons jamais joui! — Je suis lasse de cette vie (dit une autre). Te savoir tous les jours exposé à de nouveaux dangers! Pénètre-toi bien de cette idée, et tu sauras ce qui vaut mieux des honneurs ou du repos! — Autre

Düben. Il se tient presque toujours renfermé dans la chambre où l'on a placé son lit et ses cartes <sup>1</sup>. Le prince de la Moscowa et le prince de Neufchâtel y entrent souvent, vont, viennent, et paraissent fortement préoccupés. Si l'on veut apprécier à leur juste valeur les accusations de despotisme, de tyrannie et d'entêtement dont tant de libelles cherchent à noircir le caractère de Napoléon, il faut le considérer dans ce moment. Voilà trois jours qu'il se laisse arrêter par les observations de quelques-uns de ses compagnons. Il discute, il refait avec eux tous ses cal-

fragment: Louis est donc prisonnier et blessé! voilà où mènent les honneurs militaires; voilà comment le bonheur finit! Terminons ces citations déplorables: Un tel a été tué. Si cela dure, tout le monde y passera; ceux qui échappent dans une campagne, périssent dans une autre!

Les quatre jours que Napoléon séjourna dans le petit château de Dühen, entouré d'ean, sont peut-être les plus ennuyeux qu'on ait passés dans toute la campagne. J'ai vu Napoléon, à cette époque, tout-à-fait désœuvré, assis sur un sopha dans sa chambre près d'une grande table sur laquelle étaient ses cartes et une feuille de papier blanc qu'il remplissait machinalement de grosses lettres! Son géographe Dalbe et le secrétaire du cabinet étaient dans un coin de la chambre paraissant attendre des ordres (Voir l'ouvrage du major saxon d'Odeleben, témoin oculaire; tom. 2, pag. 9.)

culs <sup>1</sup>. En soulevant ce coin du voile qui le couvre à Düben, n'ai-je pas à craindre de fournir matière au reproche opposé, et qu'on n'en profite maintenant pour accuser Napoléon d'avoir laissé grandir autour de lui des volontés que le général Bonaparte n'aurait pas écoutées <sup>2</sup>?

Enfin, après de longues hésitations, souvent un grain suffit pour fixer les incertitudes de la balance. On revient à la charge; le prince de Neufchâtel a reçu un petit billet daté de Munich: la défection de la Bavière est consommée! Le roi a été entraîné plus rapidement qu'il n'avait calculé, et le traité, arrangé d'avance au quartiergénéral de Ried<sup>3</sup>, par les deux généraux en chef de Wrède et de Reuss-Plaüen, a été signé le 8 octobre.

Cet événement devient le texte des nouvelles instances qui assiégent l'empereur.

« Au moment où votre majesté, lui dit-on, a

Napoléon paraît hésiter entre les deux partis : il consulte plusieurs officiers généraux, et j'étais de ce nombre. (Voir l'ouvrage du général Rogniat, pag. 393.)

L'homme découragé reste indécis, parce qu'il ne voit devant lui que de mauvais partis; et ce qu'il y a de pire dans les affaires, c'est l'indécision. (Mémorial de Sainte-Hélène, par le comte de Las-Cases; tom., pag. 293.)

<sup>3</sup> Le traité de *Ried* se trouve dans Martens. (Voir aussi l'ouvrage de M. de Monvéran, pag. 326, tom. 7.)

» arrêté ses projets de concentration sur Magde-» bourg, peut-être pouvait-on encore, sans trop » d'inconvéniens, rester pour quelque temps sé-» paré de la France; mais, depuis cette inconce-» vable désection de la Bavière, la question n'est-» elle pas entièrement changée? ne faut - il pas » prévoir les autres défections qui vont suivre? » Le Wurtemberg, Bade et Darmstadt seront » entraînés par l'impulsion qu'on donne si vio-» lemment au midi de l'Allemagne. L'armée au-» trichienne qui était sur l'Inn est sans doute » déjà en marche pour s'avancer sur le Rhin. » L'armée bavaroise n'a plus qu'à la suivre. Elles » entraîneront avec elles tout œ qui se trouverà » sur leurs pas, et dès lors notre frontière va se » trouver menacée, compromise, envahie. N'est-il » pas urgent de s'en rapprocher? C'est toujours » une chose fâcheuse, il est vrai, que de changer » de plan; et le mal est ici d'autant plus grand; » qu'il faut opérer sur le Rhin quand tout est » préparé pour opérer sur l'Elbe. Mais ne vaut-il » pas mieux s'y résigner que de tout compro-» mettre? Les tirconstances commandent : elles » ont changé; ne faut-il pas changer avec elles?» Tels sont les raisonnemens par lesquels oncherche à faire revenir Napoléon de son premier

projet. Cependant la défection de la Bavière n'est pas un argument nouveau. L'empereur a admis cette combinaison parmi toutes les autres lorsqu'il s'est décidé à son mouvement sur Magdebourg; mais il devient de plus en plus évident à ses yeux que les chefs de l'armée sont découragés, que les hommes sur lesquels il comptait le plus pour l'exécution de l'entreprise naroie qu'il médite ne sont plus disposés à un pareil effort, et qu'enfin il y aurait de l'imprudence peut-être à les mettre à cette épreuve. Quoi qu'il en soit, l'empereur se résigne à suspendre l'opération commencée, mais il cède ici contre son sentiment intime '.

Les généraux Reynier et Bertrand, qui n'attendaient plus que l'ordre de s'avancer sur Berlin, sont rappelés. Pour arriver à Leipsick avant l'ennemi, il n'y a pas un moment à perdre; il faut laisser le maréchal Saint-Cyr à Dresde, le prince d'Eckmulh à Hambourg, le général Lemarrois à Magdebourg, le général Lapoype à Wittenberg et le général Narbonne à Torgau. Cette nécessité est déplorable; mais l'empereur est bien loin encore de la considérer comme définitive. Il vient de recevoir des lettres du roi de

<sup>&#</sup>x27; Il l'a dit plusieurs fois depuis; et il le répétait toutes les fois qu'il jetait un coup d'œil en arrière : il eût évité ses désastres s'il avait toujours suivi ses propres impulsions. Il n'a failli que quand il a cédé à celles d'autrui.

Naples. De nouvelles chances surviennent, et les événemens qui se préparent peuvent remédier à tout: Voyons ce qui se passe du côté de Leipsick.

Le duc de Castiglione vient d'arriver. Un combat des plus brillans a signalé le terme de sa route longue et difficile. L'armée de Bohème avait détaché contre lui des corps qui, le 10, se sont trouvées sur son passage entre Naumbourg et Weissenfels. Il a fallu leur passer sur le ventre, et l'ennemi a senti dans cette rencontre tout le poids des vieux sabres que la cavalerie du général Milhaud rapporte d'Espagne.

De son côté, le roi de Naples, après avoir disputé de front la possession de Penig et d'Altenbourg à l'avant-garde du prince de Schwartzenberg, s'est retourné contre le corps de Wittgenstein, qui arrivait sur ses derrières à Borna. Contenant à la fois l'ennemi qui voulait les suivre de trop près et celui qui entreprenait de les devancer, la cavalerie de Latour-Maubourg et l'infanterie de Poniatowski ont réussi, après quelques

Composition de l'armée sous les ordres du duc de Castiglione.

9º. Corps.

Le général Lefol. Le général . . . .

5°. Coeps. Cavalerie. Général Milhaud. Cavalerie légère du général Piré. Dragons du géneral Berckeim, id. du général Lheritier. chances diverses, à surmonter toutes les difficultés de cette position.

Le roi de Naples se replie en ce moment sur la plaine méridionale de Leipsick. Les corps du duc de Bellune, du duc de Castiglione et du général Lauriston s'y trouvent pour le soutenir. Le reste de l'armée n'a qu'une marche à faire pour s'y rendre; le duc de Raguse, détaché d'Eilenbourg pour aller à leur rencontre, a déjà opéré son mouvement. Dans vingt-quatre heures la réunion complète de toute l'armée française peut donc être effectuée sous les murs de Leipsick.

Quant aux alliés, ils sont encore séparés. Le prince de Schwartzenberg, qui a mis douze jours à s'avancer dans la plaine, n'était le 12 qu'à Altenbourg<sup>2</sup>, et Bernadotte, après avoir suivi un premier mouvement qui le portait vers Schwartzenberg, paraît avoir cédé à un second mouvement

Le 12, les Russes ont reçu un sévère échec sous les coups de la cavalerie française vaillamment conduite par Murat, qui chargea plusieurs fois, le sabre à la main, le premier sur l'ennemi, le dernier à la retraite. (Voir l'ouvrage de sir Wilson, pag. 36.)

Dans toutes ces affaires, Poniatowski s'est couvert de gloire. (Napoléon, bulletin du 15.)

Schwartzenberg a quitté Tæplitz le 4 octobre ; le 5, les souverains alliés s'était réunis a Commottau pour descendre sur Leipsick.

qui le rappelle sur Berlin<sup>1</sup>. Des avis qu'on vient de recevoir annoncent qu'il fait en ce moment une contre-marche de Halle sur Coethen. Blücher le suit sans doute. Toutes les probabilités se réunissent pour nous promettre que l'armée française sera en mesure de combattre Schwartzenberg isolément<sup>2</sup>.

Du moment que l'empereur a conçu cet espoir, il a pris son parti: l'ordre du départ est donné. Avec quel empressement on l'exécute! Sans entrer dans tous les calculs de notre position, on voit bien que le moins qui nous puisse arriver, c'est de retrouver la route de France, et la joie la plus vive brille sur tous les visages!

La conservation de cette capitale était d'une grande importance pour la Prusse. Cette considération politique dut influer nécessairement sur le plan d'opérations adopté par les souverains alliés. C'est surtout dans les conseils de guerre des coalisés que des raisons de cette nature l'emportent souvent sur les vues purement militaires. (Voir l'ouvrage du colonel Butturlin, aide de camp de l'empereur Alexandre, pag. 92.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Un coup de tonnerre pouvait seul nous sauver, rieu n'était perdu tant que j'avais pour moi la chance d'une bataille, et dans notre position une seule victoire pouvait encore nous rendre tout le Nord jusqu'à Dantzick. (Voir le Mémorial de Sainte-Hélène, par le comte de Las-Cases; tom. v1, pag. 38 et suivantes.)

## CHAPITRE III.

CHANGEMENT DE DIRECTION. — L'ARMÉE SE RANGE AUTOUR DE LEIFSICE.

Nous avons pu resserrer dans quelques pages les événemens indécis du dernier mois. Maintenant les faits se pressent; ils s'accumulent: chaque jour fournirait un chapitre.

#### JOURNÉE DU 15.

Parti de grand matin de Düben, l'empereur arrive de bonne heure à Leipsick. Cette ville est occupée depuis plusieurs jours par les forces réunies du duc de Raguse et du duc de Castiglione. En entrant dans le faubourg, Napoléon jette un coup d'œil sur la position de Pfaffendorf et sur le cours de la Partha, qui protégent de ce côté la défeuse de la ville.

Il traverse ensuite le faubourg de Halle. Arrivé sur les boulevarts, il suit les allées circulaires qui enveloppent la vieille cité, et la séparent de ses faubourgs 1.

Bientôt le canon se fait entendre au midi, dans la direction de Pegau. L'empereur se porte aus-

Quatre portes ouvrent les communications entre la ville vieille et ses boulevarts :

Au nord, les portes de Halle et de Randstadt; c'est la route de Lindenau par le pont de l'Elster : à l'orient, la porte de Grimma : au sud, la porte Saint-Pierre.

Au delà des boulevarts sont de vastes faubourgs qui environnent la ville.

Les faubourgs du midi et de l'est sont fermés par des murailles; des barrières sont placées aux points où les principales routes viennent aboutir.

Les faubourgs du nord sont couverts par la Partha.

A l'est, du côté de Lindenau, le faubourg de Randstadt, qui est celui de la route de Lutzen, est un long défilé renfermé entre les marais de l'Elster et la Pleisse; il n'a pour entrée que le pont qui est au bout du boulevart, du côté de la porte de Halle, et pour issue que la rue longue et étroite qui mène à la barrière de Machransdtadt; c'est par-là que toute l'armée française doit défiler. (Voir l'ouvrage du colonel Butturlin, aide de camp de l'empereur Alexandre, pag. 161.)

La vieille ville de Leipsick, qui n'est pas fort étendue, est renfermée dans une enceinte irrégulière dont l'ensemble forme presque un carré. Cette enceinte consiste en une vieille chemise de maçonnerie couverte d'un fossé presque effacé et sans contrescarpe autour duquel règne un large boulevart planté de deux rangées d'arbres.

sitôt à la barrière de Grimma. Il met pied à terre dans les champs, non loin de Reudnits, et ordonne qu'on établisse son quartier général dans ce village, au pavillon de MM. Wester. Il étudiait la plaine qui s'offrait à ses regards, et méditait sur sa carte, lorsqu'on lui montre let voitures du roi de Saxe arrivant par la soute d'Edembourg: Napoléon se dirige de ce côté, entretient de roi de la situation des affaires, rassure la reine sur le canon qui se fait encore entendre, et, après quelques mots d'amitié, la famille royale continue, sa route. Un logement lui est preparé en ville, sur la place du Marché.

Le roi de Naples, ayant appris l'arrivée de l'empereur, s'est empressé de se rendre auprès de lui. Il lui donne des détails sur le combat de la veille, et lui rend compte de la position qu'il a fait prendre à l'armée pour couvrir Leipsick du côté qui est menacé par Schwartzenberg.

Après midi, l'empereur remonte à cheval. Le roi de Naples le conduit, par la route de Rocklitz, sur les hauteurs qui sont à droite en arrière de Liebertwolkwitz. Cette position, où se trouve une maison isolée qu'on appelle la bergerie de Meusdorff, domine toute la plaine qui s'étend au sudest de Leipsick, entre la route de Grimma et la petite rivière de la Pleisse.

Au pied du coteau sont les villages de Lie-

beztwolkwitz et de Vachau, que nos troupes remplissent et qui forment notre ligne d'avant-postes.

Au delà du vallon, à gauche, dans la direction de Rocklitz, la vue s'étend sur le plateau boisé de Gross-Possna. Plus au sud, dans la direction d'Altenbourg et de Pegau, s'élève un monticule derrière lequel le roi de Naples indique la position de Magderborn, où le combat de la veille s'est livré. En avant de cette hauteur, sur le premier plan, sont le village de Gossa et la bergerie d'Auenheim, autour desquels on aperçoit des corps russes et prussiens qui s'établissent. Dans le bas, à droite, au delà du cours de la Pleiss, sont les marais de l'Elster. La tête des colonnes autrichiennes commence à se faire voir de ce côté.

Ainsi les védettes des deux armées ne sont plus éloignées que de quelques portées de fusil. Cependant tout reste tranquille.

Après avoir jeté ce premier coup d'œil sur l'ensemble de nos positions, l'empereur veut les parcourir en détail. De la bergerie de Meus-dorf il descend dans la vallée de la Pleiss. Il trouve à Dolitz le prince Poniatowski. Son corps d'armée borde la rivière jusqu'à Markkleeberg, et forme l'extrême droite de notre ligne. L'empereur se fait indiquer tous les points par où

l'ennemi pourrait tenter d'effectuer le passage de la rivière; il reconnaît les ponts de Connewitz, de Dolitz et de Lossnig, et recommande ces portes du camp à la vaillance des Polonais.

Poursuivant sa tournée, il trouve le maréchal Augereau, duc de Castiglione, sur le penchant du coteau, entre Dosen et Markkleeberg. Ce corps d'armée doit concourir, avec celui du prince Poniatowski, à la défense de la droite. Les troupes qui le composent arrivent de France; il vient d'ètre organisé à Wurtzbourg; c'est la première fois qu'il paraît en ligne sous les yeux de l'empereur; trois de ses régimens n'ont pas encore inauguré leurs aigles. L'empereur ordonne qu'en procède à cette cérémonie militaire.

Aussitôt les troupes se rangent sur les trois côtés d'un grand carré. La suite de l'empereur occupe le quatrième. Napoléon s'avance au milieu. Tous les officiers des régimens se groupent devant lui. Le prince de Neuschâtel, exerçant ici sa charge de vice-connétable, met pied à terre. On tire les aigles des étuis qui les ont jusqu'à présent renfermées. Les bannières dont elles sont ornées déploient leurs couleurs, tous les tambours battent aux champs, et Berthier vient se placer au centre, chargé du noble faisceau. Alors l'empereur, d'une main tenant les rênes de son cheval, et de l'autre montrant les aigles,

parle entres termes: v Soldats l'que ces aigles » soient décormais votre point de ralliement. Ju» rez de mourir plutôt que de les abandonner,
» jurez de préférer la mort au déshonneur de
» nos armes. » Puis, élevant la voix avec une
nouvelle énergie: « Soldats, voilà l'ennemi! Vous
» jurez de mourir plutôt que de souffrir que la
» France éprouve un affront! » A ces mots, tous
les officiers font brandir leurs épées, et tout le
corps. d'armée, transporté d'enthousiasme, répète à grands cris : « Oui , nous le jurons! Vive
» l'empereur! » Chaque bataillon reçoit son aigle, et l'on se sépare '.

L'empereur, continuant de suivre par le bas les contours de la colline, arrive aux villages qui forment le centre de notre front. Le duc de Bellume occupe Vachau. Le général Lauriston occupe Liebertwolkwitz. Après avoir dépassé ce dernier village, l'empereur se retrouve à peu près au point où il a commencé cette reconnaissance, et le tour du plateau est achevé. Dans ce moment les villages de Tuckelhausen et de Holz-

Les paroles de Napoléon produisaient sur les soldats l'effet d'une influence magique. Mais de toutes les scènes bruyantes de la guerre, celle de la remise des aigles faisait le plus d'impression. (Voir l'ouvrage du major saxon d'Odeleben, témoin oculaire; tom. 1, pag. 172.)

bausen s'offrent à ses regards. Il les désigne pour servir de point d'appui à notre aile gauche, et les troupes du duc de Tarente ont ordre d'en prendre possession.

L'empereur rentre ensuite à son quartier-général de Reudnitz.

Dans la soirée, il apprend que l'ennemi arrive par toutes les routes qui aboutissent sur Leipsick.

Devant nous, au midi, la grande armée de Schwartzenberg s'avance en descendant le cours de la Pleiss et de l'Elster. L'empereur l'a vue lui-même pendant une partie de la journée. Depuis que ses feux sont allumés, elle présente une ligne immense.

Sur notre droite, au couchant, une armée autrichienne, détachée sous les ordres de Giulay, manœuvre entre Weissenfels et Leipsick, pour nous couper la route de France.

Sur notre gauche, l'armée de Pologne, commandée par Benigsen, et celle de Colloredo, arrivent à manches forcées par la grande route de Dresde.

Enfin, derrière nous, les colonnes empressées de Blücher et de Bernadotte accourent par toutes les routes du nord.

Ainsi, l'armée française va se trouver assaillie de toutes parts.

J'arrive à un moment tritiqué: la grande question de la suprématie de la France vu se décider . Cette lutte durera plusieurs jours; c'est un combat de géans : comment entreprendre de le raconter?

J'ai vu bien des armées; mais jamais tant de peuples sous les armées. Cinq ceut mille hommes vont en venir aux mains ! trois mille pièces de canon vont ébranler la plaine! Au milieu de ce prodigieux mouvement d'hommes et de chevaux, que puis-je distinguer? Rien que le tableau d'un vaste carnage.

C'est aux historiens militaires à soulever le voile sanglant sous lequel tant de glorieux faits d'armes sont encore ensevelis. Que d'un œil habile et curieux ils interrogent le terrain et les débris qui le couvrent; que les généreux efforts de

Les chess de la Russie et de la France mesureront leurs sorces presque au centre du monde. Le motif de leur querelle ne sera point un évêché ou une île à sucre. Ils ne s'occuperont pas de décider s'ils diront leur messe en latin ou en grec. — Ils ne sortiront pas de leur camp pour venir escarmoucher et se retirer ensuite chacun de son côté. Ils ne se hattront pas pour faire des conquêtes et les abandonner ensuite.... L'un d'eux restera maître du champ de bațaille, et, avec le champ de bataille, de la dictature du monde! (Sketches on the intrinsic strength of military and naval force of France und Russia, 1803.)

la vaillance et du génie soient révélés par eux à l'avenir; mais surtout qu'ils fassent avec justice la part du hasard et de la trahison; cette tâche est belle à remplir. Ici la nôtre dépasse nos forces. Cependant faisons un dernier effort; tâchons de franchir ces fatales journées, et donnous du moins un aperçu des événemens qui les ont comblées!

## CHAPITRE IV.

BATAILLE DE LEIPSICK, COMPRENANT LES JOUR-NÉES DE VACHAU, DE PROBSTHEYDA ET DU PONT DE LEIPSICK.

(16, 17, 18 et 19 octobre.)

### JOURNÉE DU 16.

L'empereur passe une partie de la nuit du 15 au 16 à faire ses dispositions.

Nos corps d'armée, adossés pour ainsi dire aux différentes portes de Leipsick, feront face à toutes les attaques.

L'empereur laisse sur la Partha le prince de la Moscowa, pour qu'il y attende Blücher et Bernadotte. L'armée de Souham, celle du duc de Raguse et du général Reynier seront sous ses ordres. Le général Reynier est encore sur la route d'Eilembourg. On espère qu'il aura le temps d'arriver. Les démonstrations que nous venons de faire sur l'Elbe et sur Berlin, quoique de peu de durée, ont dû jeter les colonnes ennemies dans

de grandes hémitations, et l'empereur se flatse qu'il en résultera des retards dans leurs mouve-

mens combinés.

Benigsen est encore à deux marches de nous. Schwartzenberg sera combattu par l'empereur lui-même, qui s'est réservé cette partie de la bataille, et qui a déjà reconnu le terrain.

Nos troupes, ainsi partagées en deux masses, contiendront les principaux efforts des alliés. Mais ce n'est pas assez; il faut rouvrir à l'armée le chemin de la France. Le général Bertrand en est chargé. C'est maintenant l'opération essentielle. Si l'empereur a renoncé aux avantages que la ligne de l'Elbe lui promettait, s'il accepte la bataille qui se prépare, c'est qu'il faut désoritais tout sacrifier à la nécessité de se rapprocher du

## · État comparé des deux armées.

| ARMÉE FRANÇAISE,<br>commandée par l'empresur Napolées. |                                                                                                      |        | ARMÉE DES ALLIÉS,<br>COMMANDÉE PAR LE PRIFICE SCHWARTELYN |        |              |  |                                                           |       |           |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|--------|--------------|--|-----------------------------------------------------------|-------|-----------|
| Dens la vallée de la Pleise.                           | Be. Corps. Genéral Pen iatowski.  4°. Onps. Duo de Castiglione.  9°. Corps. Cavalerie. Gén. Milhand. | Loful. | 8,000                                                     | 19,000 | AUTRICEIENE. |  | Bianchi. Weissen-Volff. Cavaluris. Laderer. Lichtonstein. |       | )<br>}b., |
|                                                        |                                                                                                      |        |                                                           |        |              |  |                                                           | Suite |           |

# Rhin. Tandis qu'pu se battra au mord et au midi

Suite de l'état comparé des deux armées.

| COMMANDIA PAR L'ENRERUR NAPOLEON.                      | ARRECE DES ALAJES,<br>COMMANDES PAR LE PRINCE SOUWARTERPRINC.                              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| D'autre part fg,000  24. Coops. Bue de Bellume Corpine | D'autre part                                                                               |
| Total de l'armée française                             | Mohr. Hobenote: Bartenstein. Mayer. Ziethen. 5,000 Platow. 5,000 Total des allier. 240,000 |

de Leipsick, sur la Pleiss et sur la Partha, pour contenir Schwartzenberg, Blücher et Bernadotte, le général Bertrand sortira de la ville par les ponts de Lindenau, débouchera sur la route de Lutzen et d'Erfurt, et devra s'en rendre maître.

#### BATAILLE DE VACHAU.

A neuf heures du matin, le canon, qui se fait entendre au sud de Leipsick, annonce que Schwartzenberg engage la bataille de ce côté. L'empereur s'y trouve déjà; il est sur la hauteur, près de la bergerie de Meusdorff. Sa garde arrive derrière lui et prend position entre la vieille tui-lerie et le village de Probstheyda.

Les alliés développent leur attaque de la manière la plus imposante, et deux cents pièces de canon la soutiennent. Ils croient prendre Napoléon au dépourvu, et s'avancent espérant enlever Leipsick avant que nos forces aient eu le temps de se concentrer devant cette ville.

A notre gauche, le corps de Klenau débouche de Gross-Possna et marche sur Liebertwolkwitz. Il est flanqué par les cosaques de Platow, qui manœuvrent pour s'étendre dans la plaine.

L'armée de Wittgenstein est partagée en trois fortes colonnes qui s'élancent des environs de Gossa sur notre centre, Gorzakoff se rapproche de Rienau' pour soutenir l'attaque de Liebert' wolkwitz; le prince Eugène de Wurtemberg se dirige droit sur Vachau, et le général prussien Kleist', descendant la rive droite de la Pleiss, se porte sur Markkleeberg.

A notre droite, le corps autrichien de Merfeldt, soutenu par les réserves du prince de Hesse-Hombourg, pénètre à travers les marais qui sont au delà de la Pleiss, et menace de franchir la rivière.

L'impétuosité de l'ennemi est telle, qu'il faut d'abord plier devant lui. L'empereur lui-même se voît forcé de rétrograder de quelques pas. Voyant avec quelle vigueur la bataille s'engage, et n'entendant rien du côté du nord, il ne croit pas dévoir laisser plus long-temps sur la Partha des troupes qui paraissent devoir y rester inutiles. C'est alors qu'il se décide à appeler le corps de Souham. Après avoir mis pied à terre derrière la tuilerie, il continue à suivre les progrès de l'ennemi.

Le général Kleist vient de nous enlever le village de Markkleeberg; il marche sur Dolitz, que les Autrichiens attaquent déjà par la rive gauche. Mais, arrêté de front par les troupes de Poniatowski, sabré par la cavalerie du général Milhaud, et repoussé par l'infanterie du duc de Castiglione, il est bientôt forcé de se replier sur

Markkleeberg, où des renforts lui permetsont de se maintenir.

Au centre, quels que soient les efforts des assaillans, leurs attaques n'obtiennent aucun succès. Le prince Eugène de Wartembergiest arrêté devant Vachau: c'est le duc de Bellune qui défend ce village. La division Gurunkoff et le corps de Klenau ne peuvent pénétrer dans Liebert-wolkwitz: c'est le général Lauriston qui en haure l'entrée. En vain les alliés s'obstinent sur ces deux points; ils y perdent la matinée :

Les alliés s'étant épuisés dans leurs entreprises, c'est maintenant notre tour d'attaquer.

L'empereur ordonne au duc de Tarente, qui est sur la gauche avec la cavalerie Sébastiani, de déboucher par Holzhausen, et de s'avancer vivement dans la plaine pour déborder le corps de Klenau et dégager le village de Liebertwolkwitz.

La jeune garde reçoit en même temps l'ordre de marcher Deux divisions, sous le duc de Trévise, descendent à gauche pour soutenir le gé-

Ces deux villages étaient les points de mire des alliés. C'est là qu'ils frappèrent les plus grands coups, six attaques qu'ils firent furent également repoussées. (Voir l'ouvrage du colonel Butturlis, aîde de camp de l'empereur Alexandre; 1813, pag. 114.)

sous le duc de Reggio, pour souteuir le duc de Bellmée d'ine troisième colonne, commandée par les général Curial descend du côté de Dolitz pour soutenir le prince Paniatowski. Ces dispositions faites, le centre de l'armée française s'ébrande. La nolonne du général Lauriston et celle du duc de Tsévise sortent de Liebentwolkwitz, la baïcannette en avant. Les ducs de Bellune et de Reggio s'élancent de Vachau, et cent cinquante pièces d'artillerie de la garde, que le général Drouot a placées au milieu de ce grand mouvement, le protégent au loin par des masses de feux,

Il est midi: En ce moment le canon répond de tous les points de l'horizon aux décharges d'artillerie qui tonnent du côté de Vachau. Blücher est arrivé sur le duc de Raguse; on le soupçonne à la vivacité des coups qui se font entendre an delà de la Partha. Bientôt on n'en peut plus douter. Des aides de camp viennent à bride abattue redemander les deux divisions du général Souham.

Du côté de Lindenau, le général Bertrand est aux prises avec le général Giulay, et l'action paraît vivement soutenue.

Ainsi l'engagement est général; trois batailles se livrent en même temps à une lieue d'intervalle. Cependant, de côté de Vachau, les trompessie Schwartzenberg ont été rejetées, en moins d'une heure, sur toutes les positions d'où elles étaient parties le matin. Les colonnes du duc de Bellune et du duc de Reggio sont arrivées devant Gossa, et menacent d'enlever la bergerie d'Anenheim Lauriston et le duc de Trévise ont poussé Klenau jusqu'à Gross-Possaa. Macdonald a fait enlever la redoute suédoise 2, et la cavalerie Sébastiani se distingue au loin dans la plaine par des

Le prince Eugène de Wurtemberg ne put résister.... Il plia, et fut poursuivi par les Français.... Le général Rajewski reçut l'ordre de le soutenir avec ses gretadièrs (de la réserve). (Voir l'ouvage du colonel Butturlin, aide de camp de l'empereur Alexandre; 1813, pag. 115,)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est le nom qu'on donne dans le pays à d'anciens ouvrages qui dominent la hauteur située à gauche dans la plaine entre Liebertwolkwitz et Seigfortshayn.

<sup>«</sup> la prise de cette redoute offre une particularité assez » remarquable. Un régiment d'infanterie légère était en » position au pied de la hauteur. L'empereur arrive sons » le feu de l'ennemi. « Quel est ce régiment? » demandet-il aussitôt. — « Sire, répond le général Charpentier, » c'est le vingt-deuxième léger. » — « Cela n'est pas possi- » ble; le vingt-deuxième léger ne resterait pas ainsi l'arme » au bras à se faire mitrailler. » A ces mots, le régiment » s'élance, et la redoute est enlevée. » (Voir l'ouvrage du major saxon d'Odeleben, témoin oculaire; tome », page 331.)

charges heareuses : Enfin, sur les bords de la Pleiss, Poniatowski est resté inébranlable.

Ces nouvelles, transmises au roi de Saxe, circulent bientôt dans la ville. Les temples s'ouvrent pour invoquer le dieu des armées, et le bruit de toutes les cloches, qui se fait entendre au milieu de ce grand tumulte, est accueilli par les habitans et par nos blessés comme un prélude d'espérance et de victoire.

Tandis que les alliés sont réduits sur tous les points à la défensive, l'empereur se prépare à leur porter des coups décisifs. Il s'agit de percer leur centre et de les culbuter de Gossa sur Magderhorn.

Le roi de Naples a reçu l'ordre de lancer la cavalerie. Latour-Manbourg et Kellermann se jettent aussitôt à droite et à gauche pour déborder la ligne ennemie. Ils écrasent tout ce qu'ils rencontrent. Dans le même instant, nos colonnes d'infanterie se précipitent sur la bergerie d'Auenheim. On a pris Gossa; on enlève la bergerie; on s'empare de vingt-six pièces de canon. Le général russe Rajewski accourait avec les réserves: il tombe blessé au milieu de ses grenadiers. Enfin l'ennemi, enfoncé de toutes parts,

<sup>\*:</sup> Nous avons cru devoir conserver ici cette, expression échappée à la plume d'un ennemi.

get sur le point de charcher son saint dans la fuite, lorsque notre élan vient expirer sur le dernier abstacle, le plus faible peut-ôtre qui nous restat à surmanter.

Le brave Latour-Manbourg a en la cuirre emportée ; le général Maison est tombé blessé ; nos troupes sont dans le désordre d'un succès chèrement obtenu; Napoléou est encore loin. Tout à coup l'empereur Alexandre, qui n'a plus sous la main qu'une faible partie de servesourte. la lance sur pos soldats hors d'haleine, et la vio toire nous échappe au moment même où mos bras ensanglantés semblaient l'avoir saisie le plus fortement. Les cosaques de la garde ausse nous reprennent vingt-quatre pièces de camon. Troubeskoi parvient à ramener au combattles granediers de Rajewski. Le comte de Nostitu: franchissant la Pleiss à la tête des réserves de la cavalerie autrichienne, prend nos troupes de revers et achève de dégager les Russes. 1.

Cependant nos réserves arrivent; nous parvenous encore une fois à rentrer dans Gossa, et tout se préparait pour en finir glorieusement

Le centre des alliés allait être enfoncé, et le bataille décidément perdue. (dit le colonel Buttarlin, pag. 117). A la nouvelle de ce danger, l'empereur Alexandre accourut de sa personne sur le point menacé, et donna ordre au

sur ce paint, quand de nouveaux événemens surviennent

L'empereur avait quitté la hauteur du centre pour se diriger vers Gossa; il descendait de la bergorie de Meusdorf sur Vachau, lorsque tout à coup il aperçoit sur la droite des colonnes autrichiennes qui débouchent en force par Mark-kleeberg. L'attaque est si funieuse, elle est accompagnée de cris si terribles, que chacun en est frappé. Napoléon s'arrête. En attendant qu'on puisse reconnaître les vrais desseins de l'ennemi, il fait avancer les grenadiers de la garde, qui ne sont qu'à cent pas, et leur fait former le carré, le front tourné vers Markkleeberg.

Le corps ennemi qui fixe en se moment l'attention est celui de Bianchi; il a relevé les Prussiens fatigués du général Kleist. Il se jette sur le flanc droit de nos attaques. Ses nombreuses

comte Orlow Denisow de charger avec le régiment de cosaques de la garde, qui formait son escorte. « Cette poignée de braves, animée par la présence de son souverain, fit des prodiges de valeur : la cavalerie ennemie fut culbutée, et les cosaques lui reprirent vingt-quatre des vingt-six pièces qu'elle venait d'enlever. »

Les alliés étaient si nombreux, que quand leurs troupes étaient fatiguées, elles étaient régulièrement relevées, comme à la parade. (Mémorial de Sainte-Hélène, par le comte de Las-Cases; tom. v1, pag. 71.)

batteries preunent d'échappe les colonnes françaises qui réviennent à la charge sur la bergerie d'Auenheim. Enfin, c'est une vigoureuse diversion que les Autrichiens opèrent en faveur des Russes; mais le duc de Castiglione parvient à en arrêter l'esson.

Ce n'était, au surplus, que le commencement d'une opération plus sérieuse que Schwartzenberg avait préparée. A peine le combat de Markkleeberg s'est-il ralenti, qu'une autre attaque se démasque plus à drôite, dans le talion de la Pleiss, et presque sur nos derrières.

Sehwartzenberg veut forcer le passage de la rivière du côté de Dolitz. Son plan est de percer ainsi la ligne qui couvre nos camps et nos parcs, de pénétrer par cette trouée entre Leipsick et l'armée française, et de prendre à dos tioutes nos positions. C'est pour rendre infaillible le succès de cette combinaison qu'il a entassé depuis le matin tant de troupes dans l'angle marécageux qui recule le confluent de l'Elster et de la Pleiss jusqu'aux premières maisons de Leipsick, Peniatowski a su rendre jusqu'à présent tant d'efforts inutiles. Mais Schwartzenberg espère en triompher par le nombre; il croit toute l'attention de l'empereur fixée sur Gossa, toutes nos réserves engagées dans la plaine; le moment favorable lui semble arrivé, et Merfeldt reçoit l'ordre

de se jeter à corps perdu lui delà de la Pleiss.

C'est le canon de Merfeldt, ce sont les cris de ses soldats qu'on vient d'entendre. Cette attaque s'annonce avec non moins de fureur que celle de Biamohi. Bientôt on apprend que notre aile droite est forcée, que les Polonais plient sons le nombre, et que Merfeldt a franchi la Pleiss. Le plan de Sohwartzenberg est au moment de réussir.

L'empereur revient aussitôt sur ses pas avec tout ce qu'il a de troupes disponibles. Mais délà les chasseurs de la vieille garde, qu'il a laissés en réserve du côté de Dolitz, sont accourus. En peu d'instans cette poignée de vétérans a rétabli le combat. Dolitz est repris; tout ce qui a passé la Pleiss est réjeté dans la rivière ou fait prisonnier, et le général Merfeldt lui-même, tembé sous son cheval au milieu de nos baïemettes, est forcé de remettre son épée au capitaine Pleineselve, de la division Curial.

Ainsi, de ce côté, la victoire nous est restée; mais ces attaques successives nous ont trop vivement occupés sur la droite pour n'avoir pas jeté une grande indécision dans nos manœuvres du centre. Les alliés en ont profité; ils sont parvenus à rentrer dans Gossa.

La nuit qui s'approche, et l'extrême fatigne des combattans, ne permettent plus de songer pour le moment à de flouvelles entréprisés. On se sépare: Une forte canomade rétarde encore quelque temps la fin du combat. A'six heures on a'entend plus rien, et les bivouars des déux lignes se rahument à peu près dans les mêmes positions où le matin ils se sont éteints.

Les tentes de l'emperour ont été dressées dans un carré profond qui se trouve un peu én arrière de la bergerie de Meusdorf : c'est un étang desséché, autour duquel la garde impériale vient établir ses bivouacs. L'empereur paise la soirée à recueillir les différens rapports de la fourilée. Il reçoit d'abord les aides de camp du prince de la Moscowa.

#### COMBAT DE LA PARTHA.

Au nord de Leipsick, la bataille a été soutenue avec non moins d'acharnement que dans la plaine du midi; et, quoique le résultat en soit défavorable, l'extrême disproportion du nombre jette ici un nouvel éclat sur les armes françaises. On s'est battu vingt contre soixante.

Dépourvus de l'appui des deux divisions Souham, appelées sur un autre point, et du secours du corps du général Reynier, qui n'était pas encore arrivé, le prince de la Moscowa et le duc de Raguse n'ont pas craint de tenir tête, avec teur faible armée, aux trois armées réunies de Blücher, et la lutto a duré toute la journée.

La division Delmas était encore en amière, escortant, sur la route de Düben, de parc du trojsième corps, et formant l'arrière garde. Se retirer, c'eût, été abandonner cette division au milieu des armées de Bhicher et de Bernadotte. Il n'y avait pas à délibérer; il fallait tenir jusqu'à ce qu'elle armyêt.

Nos braves ont tenu en effet avec une telle vigueur dans les villages de Mockern et de Gross-Weterits, que les armées d'Yorck et de Langeron, lasses d'attaquer, ont fini par appeler le secours de Sacken et de sa troisième armée.

Etat comparé des deux armées.

| Laprince de la Moscowa ,  dominadant de cere.                                                                                                                                                                         | ARMÉB DES ALLEÉS.<br>Le sérénal Blücher,<br>companyant en crep.                                                       |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Divisions.  On Corps. Le duc de Rigues. La division polensies Dombrowski. 32. Corps. Cavaleria. Le duc de Padone. Infanterie. Glaséral Souhem. Division Delmas.  Division Delmas.  Division Delmas.  Division Delmas. | Torch.   Mechicanhourg.   15,000   Hora.   Hunshin.   Liewen.   Liewen.   Kooken.   Kooken.   Yasellaickoff.   15,000 |  |  |

Vers le milieu du combat , la division Delmas est arrivée.

Le prince de la Moscowa annonce à l'empereur qu'il profite de la nuit pour faire replier tout son monde derrière la Partha. Le duc de Raguse va border la rivière du côté de Schoenfeld; le duc de Padoue et la division polonaise de Dombrowski vont s'établir dans la position de Pfassendorf, à l'entrée du faubourg de Halle; les deux divisions du général Souham sont définitivement rentrées sous les ordres du prince de la Moscowa. Ainsi, après avoir été appelées de la Partha sur la Pleiss, elles ont été rappelées de la Pleiss sur la Partha. Il en est résulté que ce corps d'armée a passé tout le jour à flotter entre les deux batailles sans verser ni d'un côté ni de l'autre le poids que quinze mille braves pouvait mettre dans la balance. C'est, aux yeux de l'empereur, le malheur de la journée.

Cependant les détails qu'il reçoit des pertes du duc de Raguse sont d'une gravité affligeante. Cette armée est restée pendant cinq heures sous le feu de plus de cent pièces de canon. L'élite de nos régimens de marins a péri; les généraux Compans et Frederich, et le duc de Raguse luimême, ont été blessés. Le lieutenant-général Joseph de La Grange, qui a défențiu toute la journée le village de Mockern, est le seul divisionnaire de ce corps d'armée qui n'ait pas été mis hors de combat.

COMBAT DE LINDENAU.

Aux rapports du prince de la Moscowa succèdent ceux du général Bertrand.

De ce côté, le salut de l'armée a été un instant compromis. Giulay, repoussant les attaques de notre avant-garde, l'a fait reculer d'abord jusqu'au bras de l'Elster qu'on appelle la Luppe. Alors les ponts de Lindenau étaient au pouvoir des Autrichiens: c'en était fait si Giulay les eût fait sauter!... Mais Bertrand, n'écoutant plus que la nécessité de vaincre, a ramené ses troupes à la charge, et la Victoire, dont le regard est maintenant si sévère pour les Français, a fini par sourire à tant d'efforts. Nous sommes rentrés en possession de Lindenau; nous occupons les ponts; Giulay nous a abandonné la route d'Erfurt; il s'est retiré, par Klein-Zschocher, sur le gros de l'armée autrichienne.

| ¹ Etat comparé d | les deux | : armées. |
|------------------|----------|-----------|
|                  |          | 4- 4      |

| ARMER FRANÇAISE, COMMANDÉE PAR LE GÉNÉRAL BERTRAND.                             | ARMEE AUTRICHIENNE,  COMMANDÉE  PAR LE GÉNÉRAL GIULAY.                   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 4. Corps, Div. Morand. dans lequel   Guilleminot.   15,000 fondu.   Fontanelli. | Corps de Giulay. 12,000 de Thielmann. 3,000 Division Lichtenstein. 5,000 |  |  |

La route de France est donc libre! Cétte nouvelle se répand aussitôt dans le camp, et le nom du général Bertrand est dans toutes les bouches.

Dans cette journée sanglante tout le monde a fait son devoir : généraux et soldats, tous, également animés du plus noble dévouement, étaient décidés à vaincre ou à périr. Augereau, Ney, Victor, Marmont et Macdonald ont soutenu leur renommée; Lauriston s'est montré leur émule, et Poniatowski a gagné son bâton de maréchal. Cédant à je ne sais quel pressentiment, l'empereur, comme s'il n'avait pas de temps à perdre pour acquitter sa dette envers Poniatowski, lui fait remettre sur le champ de bataille même de Dolitz les insignes de maréchal de l'empire.

En résumé, nous avons vaincu à Vachau; mais notre victoire n'a pas été achevée. Sur la Partha, le nombre a accablé la valeur; il a fallu céder la plaine aux Prussiens, et cependant rien n'est encore décidé. Ce n'est que du côté de Lin-

Le 16, les alliés furent complétement repoussés, perdirent plus de trente mille hommes, et furent obligés de remettre au surlendemain à renouveler le combat. (Sir Robert Wilson, témoin oculaire, tableau de la puissance de la Russie, pag. 37.)

denau que nous ayous un résultat ell'armée française a conquis sa retraitement l'orage de lle.

Dans l'état où sont les affaires; même pour couvrir un mouvement rétrograde et le protés ger jusqu'aux défalés de la Saale, il finit recommencer la bataille, et cette nécessité achève de prouver et de mettre en évidence tous les avant tages de la position que l'armée française occups en ce moment.

Récapitulation comparée des deux armées belligérantes.

(Journée du 16 octobre.)

| armée française.                 |                                                                                                  |         | ARMÉE DES ALLIÉS.                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Corps<br>d'armée.                | Posistowski 8,000<br>Augereau. 8,000<br>Victor. 15,000<br>Lauriston. 10,000<br>Macdogald. 15,000 | 56,000  | (Schwartsenberg, )  Autri- HesHombourg, 20,000 Autri- Chiens.  Klenau. 25,000  |
| Cavalerie<br>du soi<br>de Naples | Lat Maubourg. 0,000<br>Milhaud. 3,000<br>Walung. 3,000<br>Sébastiani. 4,000                      | 16,000  | Russes. Viittgenshild. 24,040 555,000 Barclay de Tolly. 35,000                 |
| Gardq<br>impérials.              | Mortler, 8,000<br>Friant. 2,000<br>Ondinet. 8,000<br>Ourist 2,000<br>Nansouty. 4,000             | 24,000  | Prussiens. { Kleist. 20,000 } 25,000<br>Ziesben. 5,000 } 25,000                |
| Maréchal<br>Ney.                 | Marmont. 12,000 Dombrowski. 5,000 Delmas. 5,000 Due de Padoue. 3,000                             | 25,000  | Armés (Langeron. 30,000 ) de Yorck. 25,000 ) Bilicher. Suchen. 15,000 } 70,000 |
| Général Bertrand                 |                                                                                                  |         | Corps de Giulsy 20,000                                                         |
| ta Les des                       | z divisions Souhem qui u                                                                         | 136,000 | 230,000                                                                        |

La plaine fournit à peine quelques racines à cette foule d'hommes affamés que les alliés font arriver de toutes parts, et qui se voient forcés d'y prolonger leur séjour. Mais derrière nos lignes sont les magasins et les ressources de la ville la mieux approvisionnée de la Saxe. Les blessés sont en grand nombre dans les deux camps; mais, tandis que ceux de l'ennemi restent étendus dans les sillons de la plaine ou dispersés dans les décombres des villages voisins, les nôtres sont recueillis dans les maisons de Leipeick. Notre infériorité va toujours croissant sous le rapport du nombre; mais ici le terrain y remédie mieux que partout ailleurs. Nos ailes sont appuyées sur le cours de deux rivières; la Pleiss et la Partha nous enveloppent et nous protégent; notre centre occupe les positions dominantes de la plaine, et nous sommes adossés à l'enceinte d'une grande ville dont les portes sont à hous. Enfin, si les masses de l'ennemi parvenaient à enfoncer des lignes si bien appuyées, nous pourrions tenir encore derrière des murs, des défilés et des marais, assez de temps du moins pour que le gros de l'armée se retirât avec sécurité par la route de Lutzen et de Weissenfels.

Complétement rassuré sur ses vivres, sur ses blessés et sur sa retraite, l'empereur peut donc encore une fois disputer la victoire. Cependant, plus la lutte se prolonge, plus les alliés reçoivent d'auxiliaires. Notre camp n'avtend plus que le faible corps du général Reyniez. Chez l'ennemi, le nombre des combattans va presque doubler par l'arrivée de trois nouveaux corps d'armée. Burnadotte couche à Landsberg. Colloredo arrive à Borna, et Benigsen à Naumhorf.

L'empereur balançait dans son esprit les diveuses chances de cette aituation difficile, lorsqu'on amène devant lui le général autrichien Merfeldt.

Le général Merfeldt est une ancienne connaissance, c'est lui qui est venu demander le célèbre armistice de Léoben; c'est lui qui, négociateur à Campo-Formio, a rapporté à Vienne la paix qui sauvait la maison d'Autriche des ressentimens du Directoire; enfin c'est lui qui, dans la nuit d'Austerlitz, a envoyé le billet au crayon et les premières paroles d'armistice auxquelles le salut des deux empereurs était peut-être attaché.

La singulière destinée du général Merfeldt le ramène en présence de Napoléon dans le moment même où celui-ci atrait besoin à son tour d'armistice et de paix. L'empereur sourit de ce nouveau jeu de la fortune, qui semble, dit-il, se plaire à donner aux alliés tous les moyens de prendre avec lui leur revanche, même en générosité. Napoléon accepte l'occasion et veut essayer encore une fois s'il est possible de s'entendre.

On a rendu à M, de Merfeldt son épée; il a partagé avec les généraux de la maison le repas frugal du camp. L'empereur le prévient qu'il va le renvoyer sur parole, et le charge de porter à l'empereur d'Autriche de nouvelles offres de conciliation.

"Cette querelle devient bien sérieuse, dit-il à M. de Merfeldt après lui avoir adressé quelques paroles consolantes sur le malheur qu'il a eu d'être fait prisonnier. « Vous voyez comme on m'attaque et comme je me défends. Votre ca- binet ne pense-t-il pas à prévenir les suites » d'un tel acharnement? S'il est sage, il doit y » songer; il peut encore tout arrêter, il le peut » ce soir : mais, demain, peut-être ne le pourra- » t-il plus; car qui sait les événemens de de- » main?

» Notre alliance politique est rompue; mais » entre votre maître et moi une autre alliance » subsiste, et celle-ci est indissoluble. C'est elle » que j'invoque; car j'aurai toujours confiance » dans les sentimens de mon beau-père. C'est à » lui que je ne cesserai d'en appeler de tout œci. » Allez le trouver, et répétez-lui ce que je lui ai » déjà fait dire par Bubna.

» On se trompe sur mon compte; je ne de-

» mande pas mieux que de me reposer à l'ombre » de la paix, et de rever le bonheur de la France, » après avoir révé sa gloire.... Et cependant votre » politique sacrifie à la peur qu'elle se fait de » moi, non-seulement les affections les plus na-» turelles, mais ses plus chers intérêts. Vous » craignez jusqu'au sommeil du lion; vous crovez » ne pouvoir jamais être tranquilles qu'après lui » avoir arraché les griffes et coupé la crinière. » 'Rh bien! quand vous l'aurez réduit à ce triste w'état, quelles en seront les suites? les avez-vous » prévues? Tourmentés par le désir avide de re-» convrer d'un seul coup tout ce que vous avez » perdu par vingt ans de malheurs, vous n'avez » que cette idée, et vous ne remarquez pas que n'depuis vingt ans tout a changé autour de vous; y due vos intérêts ont changé de même, et que » 'désormais, pour l'Autriche, gagner aux dé-» pens de la France, c'est perdre. Vous y réslé-» chirez, general Merfeldt: ce n'est pas trop de » l'Autriche, de la France, et même de la Prusse, » pour arrêter sur la Vistule le débordement » d'un peuple à demi nomade, essentiellement » conquérant, et dont l'immense empire s'étend » depuis nous jusqu'à la Chine....

» Au surplus, je dois finir par faire des sacri-» fices: je le sais; je suis prêt à les faire!» L'empereur entre alors dans le détail des conditions

tionnée.

auxquelles il souscrit d'avance. Ici, comme à Prague, Napoléon renonce à la Pelogne, à l'Illyrie, à la confédération du Rhin. Toujours dans les mêmes dispositions relativement à l'Espagne, à la Hollande et aux villes anséafiques, a consent à leur rendre leur indépendance; mais il désire renvoyer cette stipulation à la négociation de l'a paix maritime, pour s'en servir comine moyen de compensation avec l'Angleterre. Quant à l'Italie, il se borne à demander l'indépendance et l'intégrité de ce royaume; il est prêt à trailer des intérêts italiens sur ces deux bases. Enfin , pour prix de l'armistice à conclure dans les vingtquatre heures, il offre d'évacuer sur-le-champ l'Allemagne, et de se retirer derrière le Rhin. « Adieu, général, ajoute-t-il en congédiant M. de » Merfeldt; lorsque de ma part vous parlerez » d'armistice aux deux empereurs, je ne doute » pas que la voix qui frappera leurs oreilles ne » soit pour eux bien éloquente en souvenirs. » M. de Merfeldt est aussitôt conduit aux avantpostes. Il passe au camp des alliés; et dans le moment où ses amis déploraient son malheur et sa captivité, il reparaît au milieu d'eux décoré d'une mission que tout vainqueur aurait ambi-

## JOURNÉE DU 17.

Le 17 au matin, le temps est pluvieux et sombre. L'arrivée du jour n'interrompt pas le calme morne qui règne dans le camp. On s'attend à voir l'ennemi recommencer le combat; nos troupes sont sur la défensive; mais personne ne se présente, et la journée entière se passe sans que le canon se fasse entendre. L'ennemi est-il si fatigué qu'il ait besoin de reprendre haleine? les corps d'armée qu'il attend ne sont-ils pas encore arrivés '? ou bien délibère-t-on sur le message de M, de Merfeldt?

L'empereur, qui est en mesure de recevoir la bataille, perdrait trop d'avantages en allant l'offrir. Il faut donc attendre, et se contenter de mettre à profit le temps que l'ennemi nous laisse?.

Tandis que les caissons vides vont se remplir,

Le 17, à deux heures après midi, la grande armée des alliés devait recommencer le combat; mais les mauvais chemins ayant retardé l'arrivée de l'armée de Pologne (Benigsen), l'attaque sut remise au lendemain. (Voir l'ouvrage du colonel Butturlin, aide de camp de l'empereur Alexandre; 1813, pag. 125.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le 17, du côté de Blücher, il y eut un combat de cavalerie entre Wassilzichoff et le duc de Padoue.

que le soldat répare ses armes, et que de tous côtés on se prépare avec calme et activité à la reprise du combat, l'empereur passe la journée dans sa tente, disposant le nouvel ordre de bataille dans lequel il veut recevoir l'emnemi.

La nuit arrive sans qu'on ait aucune nouvelle de M. de Merfeldt . La pluie tombe à verse sur les bivouacs. Un profond silence règne autour des tentes du quartier-général jusqu'an moment où le lever de la lune vient dissiper l'obscarité de la plaine. Alors le mouvement prescrit commence à s'exécuter.

Les équipages et les caissons se mettent en route pour traverser Leipsick et gagner Lindenau. On brûle çà et là des caissons vides qu'on ne peut emmener, et les explosions qui en résultent sur divers points achèvent de réveller le camp.

L'empereur quitte son hivouac à une heure du matin, et se purte d'abord dans la direction de

On lit, dans l'ouvrage de M. Odeleben, que le général Merfeldt, envoyé le 16 au quartier-général autrichien. revint le lendemain. C'est une erreur grave; M. de Nerfeldt ne revint pas, et la réponse qu'on attendait ne sut remise que trois semaines après à M. de Saint-Aignan, à Francsort. (Voir la note écrite à Francsort, par le baron de Saint-Aignan, le 9 novembre; Manuscrit de 1814, page 54 de la deuxième édition.)

Leipsiek. Arrivé à l'embranchement des denx routes de Rocklitz et de Grimma, il cherche à reconnaître le plateau qui va devenir le centre de notre nouvelle position. Un moulin à tabac, qui se trouve en arrière de Probetheyda, sur une éminence appelée le *Thonberg*, lui paraît un emplacement favorable pour son état major.

L'empereur se fait ensuite conduire à Reudnitz, où le prince de la Moscowa a son quartiergénéral. Il le réveille et lui donne ses ordres pour le lendemain. Continuant sa tournée, il traverse la ville et se rend à Lindenau, auprès du général Bertrand. Il ordonne à celui-ci de se mettre en marche pour Lutzen et de gagner, sans perdre de temps, les défilés de la Saale, dont il doit rester maître.

En revenant, il visite les pants de Lindenau, donne des ordres pour qu'on établisse dans les marais voisins quelque nouveaux passages qui puissent faciliter la traversée de ce long défilé, et fait relever les postes du général Bertrand à Lindenau par deux divisions de la garde sous le commandement du duc de Trévise. Enfin, à huit heures, l'empereur revient à Stætteritz, où son quartier-général s'est établi dans la nuit. Mais, à peine a-t-il mis pied à terre, que le canon de Schwartzenberg se fait entendre. Aussitôt il remonte à cheval pour se porter à la posi-

tion du moulin. Tout l'état major de l'armée le suit.

## JOURNÉE DU 18.

Des la pointe du jour, l'ennemi, encouragé par l'arrivée de nombreux renforts, s'est mis en mouvement'. Mais il n'a plus troftvé l'armée française sur l'emplacement de la veille. Les ruines silencieuses de Vachau et de Liebertwolkwitz n'ont plus opposé de résistance: tous nos postes avaient reculé d'une lieue.

Au moment où l'empereur vint se placer sur le Thonberg, les alliés avançaient à grands pas, poussant leurs têtes de colonnes sur toutes les directions. La plaine en est couverte; elle retentit sous cette multitude d'hommes et de chevaux, et sous les roues ferrées de tant de canons.

A droite, dans le vallon de la Pleiss, la grande armée autrichienne marche sur le marechal Poniatowski. Ce sont les corps de Hesse-Hombourg, de Lichtenstein, de Bianchi, de Colloredo, et les restes de l'armée de Merfeldt. L'armée polonaise ne compte plus que sept mille païonnet-

Depuis la journée du 16, les allies avaient grossi leurs masses de plus de cent mille hommes. (Voir l'ouvrage du colonel Butturlin, aide de camp de l'empereur Alexandre; 1813, pag. 149)

tes; mais, avec le secours de la division! Lefol, elle suffit d'abord pour arrêter l'avant-garde autrichienne à Dosen.

Au centre, les Russes de Barclay de Tolly et de Wittgenstein, et les Prussiens de Eleist, arrivent l'arme au bras sur le village de Probstheyda, où le roi de Naples, le duc de Bellune, le duc de Castiglione et le général Limnisten les attendent. Ce village forme maintenant l'angle saillant de la ligne française; deux formidables batteries, établies sur ses flancs, en défendent l'accès.

Suit notre gauche, le corps pruisien de Ziethen, l'armée autrichienne de Rienau, l'almée russe de Benigsen et les cosaques de Platow manecurent pour déhorder le duc de Tarente, qui est resté à Holzhausen; mais celui-oi, voyant que le moment est venu pl'exécuter ses instructions, rentre dans le mouvement général de rétraire, et vient prendre la place qui fini est désignée à Stætteries.

Du côte du nord, Blücher et Bernadotte se disposent à franchir la Partha ; le prince de la Moscowa et le duo de Raguse sont en position de teur disputer le passage. Le général Reyniez, placé en avant de Rondwitz, observe les deux routes d'Eilenbourg et de Drosde, et couvre la communication du prince de la Moscowa avec l'empleteur.

La bataille devient terrible du moment où l'ennemi aborde la ligne qui forme la position définitive de l'armée française. On se hourte avec furie; mais, quelques efforts que fassent les assaillans, ils trouvent partout une résistance invincible.

Le prince de Hesse-Hombourg, qui dirigeait les attaques contre: Poniatowski, est tombé blessé; mais Bianchi et Colloredo, qui l'ont remplacé, ont fait reculer les Polonais. L'empereur envoire le duc de Reggio, avec deux divisions de la garde, pour les soutemr. Il descond lui-même du côté de Dolitz; il est témoin de l'acharnement des Antrichiens, et des prodiges que fait la valeur polonaise pour en triompher.

L'empereur est rappelé sur la bauteur de Probstheyda. Il y arrive dans le moment où les alliés attaquent ce village avec le plus de fureur. Le général Pirch et le prince Auguste de Prusse y ont pénétré. Les chevaux de main, les blossés, tous les hommes inntiles se retirent en désordre. Le brouillard et la fumée permettent à peine de se reconnaître. Le tumulte de la mêlée couvre le bruit de l'artillerie. Napoléon, calme au milieu d'un tel bouleversement, pousse jusqu'aux rangs les plus avancés; il dispose lui-même les réserves de la vieille garde pour remplir les vi-

DE MIL MUIT: CRET TREIZE.

441

des, et ne revient à sa position du moulin gir après avoir rétabli le combat.

Parteut l'action se sontient avec un acharnement qu'il est impossible de décrire. Benigien attaque Stortteritz et ne peut parvanir à l'enlever au duc de Tarente; Wittgenstein et Barclay de Tolly reviennent à la charge contre Probstheyda, y pénèteant de nouveau, perdent ce village, le reprennent et le perdent encore. Bellune, Castiglione et Lauriston ont juré de ne pas abandonner la position.

Mais comme si ce n'était pas assez d'avoir à contenir de pareilles attaques, il faut tourner la tête du côté opposé, et parer à des incidens plus impérieux encore. Blücher nous attaquait au nord avec non moins de vivacité que Schwartzenberg au midi; mais son canon restait stationnaire sur la Partha. Tout à coup des feux plus rapprochés éclatent presque derrière nous, entre nos deux lignes, du côté de Rendnitz: c'est le canon de Bernadotte l'L'indignation fait passer ce cri de bouche en bouche, et les défenseurs de Probstheyda le répètent en déchirant leurs cartouches avec plus de fureur'.

Hest remarquable que le moment est le printée de Suède tirait sur l'armée française sux shemps de Leipsiek, cet précisément celui où la France, agitée mai doute par

Mais: hontenons les sentimens qui pourraient éclater dans ces lignes; nous n'en sommes pas aux derniers traits de ce genre: c'est maintenant la honte d'une armée toute entière qu'il nous fant raconter.

Bernadotte marchait sur Reudnitz; l'armée saxonne du géneral Reynier lui faisait face: l'empereur suivait des yeux leurs mouvemens; sou-

un pressentiment secret, faisait éclater avec le plus d'énergie, l'indignation qu'elle ressentait contre Bernadotte. Le 14, le 17 octobre, et les jours suivans, les voûtes du Sénat et les lambris du palais de Saint-Cloud retentissaient avec anathème de ce nom ennemi. Quoi! disait-ou dans tons les discours, et dans un millier d'adresses, quoi! Bernadotte tire sur les légions qui ont fait sa fortune! il ose marcher contre l'empereur, qui a ôté son bienfaiteur! Il vient combattre la patrie qui l'a nourri dans son sein! Renions ce Français ingrat! poursuivons ce prince déloyal! En divisant la France et la Suède, il trahit également les deux nations auxquelles il doit le plus. L'histoire fera justice de sa félonie, et puisse-t-il donner un nouvel exemple des catastrophes qui sont les jeux de la fortune!

(Voir au Moniteur le Sénatus-consulte du 14 octobre; le Discours du comte Chabrol, préfet de la Seine, au nom de la ville de Paris, le 17 octobre, et les nombreuses adresses qui remplissent les Moniteurs suivans; notamment colles d'Ordans; ade: Corbeit, d'Abbeville et d'Aumale :

dain un vide s'ouvre au centre de notre ligne: l'armée senonne et la cavalerie wartembergeoise du général Normana ont passé du côté des alliés; douze mille hommes et quarante pièces de canon, qui tout à l'heure tiraient contre les alliés; tirent maintenant contre nous .

La causierie excoune formait l'avent-garde du corps de Reynier. Cette troupe, au lieu de combattre les Russes, vint au-devant d'eux, et brigua l'honneur de faire leur avant-garde. Bientôt cet exemple fut suivi par l'infanterie saxonne postée à Paunsdorf, laquelle, avec deux régimens wurtembergeois, se tourna contre la division Durutte, qui était en lighe à côté d'eux. (Voir l'ouvrage du colonel Butturlin, aide de camp de l'empereur Alexandre; 1813, pag. 135.)

Le mouvement que les Saxons firent en avant parut d'abord si extraordinaire à l'ennemi, que le général autrichien de Bubna, qui commandait de ce côté, crut devoir faire avancer sur eux la cavalerie du comte de Neypperg. Celui-ci allait les charger avec ses hussards, lorsqu'un officier supérieur saxon s'avança en agitant un mouchoir blanc, et parvint à se faire entendre.

D'abord leur mouvement est tel qu'on peut croire qu'ils enécutent un ordre. Le général Reynier court à eux en leur criant : « Où allez-vous? que faites-vous? » Quelques jeunes officiers, les larmes aux yeux, le prient de se retirer : « N'ajoutez pas, disent-ils, à motre infamie, celle dé'livrer » notre général à l'onnemi » A peine le corps saxon est-il dans les range des alliés, qu'il signale aussitôt sa défection en faisant la décharge de toute son artillerie. ( Voir les

Pour tout autre que Napoléon, la bataille était perdue; mais pour lui rien n'est encore décidé:

notes à la suite de l'ouvrage du major saxon Odeleben; tom. ii, pag. 331.)

L'artillerie russe et suédoise n'étant pas encore arrivée, le prince royal de Suède (Bernadotte) chargea le général russe baron de Witt, d'inviter de sa part l'officier commandant les batteries saxonnes à lui rendre le service de faire usage de son artillerie jusqu'à l'arrivée des pièces russes retenues dans les défilés. (Bernadotte, dans son Bulletin de Leipsick.)

Le commandant de l'artilletie saxonne dit en arrivant dans les raugs ennemis : « Messieurs, je viens de brûler la » moitié de mes munitions contre vous ; maintenant je vais » tirer le reste contre les Français. » Les généraux russes et suédois qui se trouvaient là ne purent se contenir assez pour cacher l'indignation qu'ils éprouvaient. ( Voir l'ouvrage de M. Guillaume de Vaudoncourt, pag. 216.)

Les fastes militaires sont à jamais souillés par l'action des Saxons se retournant dans nos rangs pour nous égorger. Et, pour comble de douleur, c'est un Français, un homme à qui le sang français a procuré une couronne, qui nous porte ce coup de grâce. (*Mémorial de Sainse-Hélène*; par le counte de Las-Gases; tom. vi, pag. 38.)

Au milieu de la déloyauté générale; le roi de Wurtemberg présents une exception bien honorable. Ce prince, quoique déjà en guerre avec nous, cassa la brigade de cavalerie et les corps d'infanterie de ses troupes qui passèrent à l'ennemi, et retira à leurs officiers la déceration de son ordre. (Mémoriel de Sainte-Hélène, par le couste de Las-Cases; tom. v1, pag. 52.)

il observe avec sang-froid l'événement <sup>1</sup>, et il ne désespère pas du salut de l'armée ni de l'honneur de ses armes. Il prend son parti, s'élance au grand galop à travers la plaine, se dirigeant sur Rendnitz; les réserves de la garde y accourent sur ses pas.

Bernadotte s'avançait, n'ayant plus en tête que la division Durutte. Le prince de la Moscowa avait détaché la division Delmas pour barrer le passage aux Suédois à Kolgarten. Le général Delmas et des files entières viennent de tomber sous les coups de l'artillerie saxonne. Leur sang tachera long temps les plaines de Reudnitz!

L'empereur arrive pour rallier les divisions Delmas et Durutte. L'avant-garde de Bernadotte pénétrait dans Reudnitz; elle n'était plus qu'à

Au moment où la bataille est compromise par la défection de l'armée saxonne, un ennemi observe Napoléon; il est à ses côtés, parmi ses propres officiers, c'est un Saxon; voici ce qu'il dit: « Jusqu'à ce moment l'empereur » s'était montré dans le plus grand calme, toujours égal à » lui-même; pendant la bataille, il était presque toujours » comme à son ordinaire, froid, réfléchi et concentré. Ce » revers même ne produisit auenn changement dans son » maintien, quoiqu'on pût observer des symptômes de dé-» couragement sur son visage. » (Yoir l'euvrage du major saxon Odeleben, témoin oculaire; tom. 11, pag. 32.)

un quart de lieue de Leipsick, et les Suédois allaient faire leur jonction avec les Russes de Benigsen. Mais Nansouty, avec la cavalerie de la garde et vingt pièces d'artillerie, se jette à travers les feux du général Bubna, qui forme la droite de Benigsen, et ceux du prince Louis de Hesse-Hombourg, qui forme l'extrême gauche de Bernadotte. Des charges réitérées sur le flanc des colonnes suédoises ralentissent le mouvement des alliés. La vieille garde achève de remplir la trouée.

Le duc de Raguse et le prince de la Moscowa, restés en l'air sur les bords de la Partha, n'en ont pas moins résisté à toutes les attaques; ils tiennent toujours dans le village de Schænfeld.

Le beau village de Schoenfeld est comme un faubourg de Leipsick. Enveloppé par l'armée de Langeron, il est attaqué de flanc par Saint-Priest, et de front par Kopcewitz; deux fois les Russes en deviennent les maîtres, et deux fois ils en sont chassés par le corps de Marmont. Celui-ci, ayant manqué un moment de munitions, en est entièrement délogé. Ney, relevant le sixième corps par le troisième, ordonne aux divisions Ricard et Brayer de reprendre le village.... Tout le corps de Langeron a été successivement engagé; il a perdu le général Reven et plus de quatre mille hemmes. (Voir l'ouvrage du colonel Butturlin, aide de camp de l'empereur Alexandre; 1810, pag. 137.)

La division Lagrange s'y défend comme à Mockern.

La promptitude du secours a donc remédié à une partie du mal. Maintenant l'empereur, inquiet de ce qui se passe à Probstheyda, remonte au moulin. Il y retrouve toutes nos positions intactes. Autant de fois le village de Probetheyda a été enlevé par l'ennemi, autant de fois li roi de Naples est parvenu à le reprendre. A:Stortteritz et à Connewitz les alliés n'ont pas élé plus heureux.... L'ennemi dira lui-même combién ses attaques lui ont coûté cher 1. Il se décide enfin à y renoncer. Déjà, en remontant au moulin, Napoléon venait de remarquer qu'un grand mouvement s'opérait dans les positions de l'enmemi. Leur première ligne reculait sur une étendue immense, et la plus grande partie de leurs forces semblait se porter de notre gauche sur notre droite. Cette manœuvre avait fait un moment supposer que leur intention était de passer la Pleiss pour essayer encore une fois de nous couper la route de France à Lindenau. Mais les alliés

La ténacité avec laquelle les Français défendaient leurs positions détermina le généralissime à suspendre les attaques de vive force qui lui coûtaient tant de monde. (Vois l'ouvrage-da-colonel Buttuslin, aids de camp de l'empéreur Alexandre; 18-3, pag. 135.)

ont trop souffert pour être si entreprenans; ils ne songent plus qu'à faire replier toutes leurs colonnes; ils abandonnent à l'artillerie le soin de finir la journée . L'empereur établit batteries contre batteries; si les feux de l'ennemi sont plus nombreux et plus convergens, les nôtres, qui dominent et plongent sur des colonnes plus profondes, ne font pas moins de ravages. Pendant une heure, les deux armées se foudroient, et les boulets sillonnent les deux lignes sans pouvoir les ébranler .

Le roi de Saxe était monté sur une tour pour suivre les événemens. Voyant l'armée française environnée de toutes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En se contentant de jouer à ce jeu, c'est-à-dire de faire tuer des hommes, la supériorité numérique dissalliés devait augmenter de plus en plus. C'était le calcul sur lequel les alliés avaient besé leur plan de campague. (Le général de Vaudoncourt, pag. 218.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les bataillons français gardaient une immobilité admirable sous le feu des batteries ennemies. Cependant le sang-froid leur échappe. Frémissant de rage, ils tentent de déboucher.... Les vaillans défenseurs de Probstheyda essuient des pertes accablantes. C'est là que les généraux Vial et Rochambeau sont tués en donnant à leurs troupes l'exemple du dévouement, tandis que l'armée des alliés est ainsi arrêtée par l'inébranlable constance des masses qu'elle a devant elle. (Voir l'ouvrage du colonel Butturlin, aide de camp de l'empereur Alexandre; 1813, pag. 134.)

Auprès de Napoléon lui-même, plus de donze pièces sont démontées en un instant, et des rangs qui l'entourent, plus d'un millier de blessés sortent pour être portés à la ville. La nuit vient enfin mettre un terme au carnage. Elle nous retrouve à Probstheyda, à Stætteritz et à Connewitz. Du côté de Reudnitz, l'armée enfodoise a été arrêtée sur le ruisseau qui courre le village. Du côté de la Partha, le prince de la Moscowa a fini par abandonner Scheenfeld pour rentrer dans une ligne plus resserrée qui suit le ruisseau de Reudnitz. Enfin, aux portes de Rosenthal et de Pfaffendorf, l'armée de Blücher n'a pu gagner un pouce de terrain.

parts per les nombreuses lignes d'infanterie, de cavalerie, d'artillerie que l'ennemi développait autour de la ville, il ne pouvait concevoir comment cette poignée de braves résistait avec tant de perséverance. (Voir les notes à la suite de l'ouvrage du major saxon d'Odeleben; t. 11, pag. 33 m.

Malgré la défection de l'armée saxonne pendent la bataille, malgré le courage ardent et persévérant des troupes adliées, on ne put enlaver aux Français un seul des villages qu'ils s'étaient proposé de conserver comme essentiels à leurs positions. La nuit termina l'action, laissant aux défenseurs de Probstheyda la gloire d'avoir inspiré à leurs ennemis une généreuse envie. (Sir Robert Wilson, Tableau de la puissance de la Russie, pag, 38.)

A l'entrée du fauhourg de Halle, les Français, favorisés par le terrain, se défendirent avec la même intré-

Quant au général Bertrand, il a exécuté ses andres avec une grande exactitude : depuis midi il est maître de Weissenfels et du pont de cette ville sur la Saale.

Liusi les uiliés, forts de plus de trois cent mille hommes, n'ont pu rion gagner encore sur l'armés française, réduite à moins de cent mille combattans.

Le camenine grondait plus ; quelques coups de fusit éclataient seulement de lein à lein. La terre et le ciel étaient éclairés par les feux innombrables qui s'allumaient de tous côtés. Napoléon s'était sapproché du feu de son bivouac. Assis

pidité que sur les autres points du champ de betaille où tous les efforts des Busses furent instillen (Vois l'envenge du colonel Butturlin, side de camp de l'ampereur Alexandre, pag. 139.)

. . . Etat comparé des deux armées.

| a secondary have better a sure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Control on the second              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ARMÉE YRÂNGAISE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 'ARMÉE DES ALLIÉS.                   |
| to the continue of the continu | CHI CALLERY                          |
| Boste: der empe aftete confictet<br>le 16, non compris le 4°, déta-<br>ché une Webennfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rists Miss Sieps synnt conflitter 16 |
| Reliferte survinus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Renforts survenus.                   |
| Lee deax divis. Santata. 10,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Greth.                               |
| Gorpet Le general Reynier. 28,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Benigsen. Markoff. 30,000 230,000    |
| Division Duratte 3,000 Armee saxonne 13,000 Division Marchandt 5,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Berna- Bulow. Tamentajen.            |
| 1 D 25,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | P . 1 1 330,000                      |

sur un pliant, il y dictait au major général des ordres pour la nuit, lorsque les commandant de l'artillerie Sorbier et Dulauloy se présentent : ils viennent rendre compte de l'épuisement des munitions. On a tiré dans la journée quatroi vingt-quinza mille soups de canon; depuis oinq jours on a tiré plus de deux cent vingt mille? Les réserves sont vides ; il n'y reste pas plus de seize mille coups : c'est à peine de quoi entrevtenir le feu pendant deux heures. Le grand parc, séparé de l'armés: par suite du mouvement mir Leipeick, s'est retiré dans Torgau. On ne pentise réapprovisionner qu'à Magdebourg et le Erfant ; qui sont les dépôts les plus voisins.

de la France, on dissit quincidade cen nombrenz boulets n'a porte sur l'enneun, et pourtant l'artillerie française ne manque pas de réputation! Certes, les rois qui se sont obstinés pendant si long-temps à revenir à la charge contre les Français, et qui, de leur propre aveu, ne faisaient de traités que pour mieux se remettre en guerre, auraient bien maneus quarques comptés de neutre à l'humanité, et penpeles constantes pas moins accusateurs que ceux qu'on affecte de demander à leurs idversaires constantement réduits à attaquer pour se défandre, qui ne pouvaient obtenir d'armistices qu'à force de victoires, et qui, pour parler de paix, devaient attendre que leurs ennemis affaiblis éussent intérêt à se réfugier un moment sons la sei des traités!

Cet état de choses ne permet pas de songer à rester plus long-temps sur le champ de bataille. L'empereur se décide à la retreite, et sous: ses yeux le major général expédie tous les ordres à la lueur du feu de garde. Enfin, à huit houres, Napoléon quitte le bivouse pour descendre en ville. On a marqué son logement à l'auberge des Armes de Prusse, sur le boulevart du Marché sex oksevaux.

Peu de temps après que l'empereur est installé dans cette auborgo, le due de Bassano vient l'y trouver. Il sont de chez le roi de Saite. Charge de faire connaître au roi les dispusitions pour la retraite, de lui, demander ses volontés pour le lendemain, et de le leisser-maître de renoncer à une cause que la fontune abandante, il l'a trouvé inconsolable de l'action que ses troupes viennent de commettre dans la plaine de Paunsdorf; l'âme de ce prince en est déchirée. Quant à la proposition de se séparer de son allié, il ne voulait rien entendre : son ministre, le comte Einsidel , se joignoit vainament an duo de Bassano; celui-ci n'a enfin obtenu du rois qu'il consentit à rester, qu'en lui déclarant ; sur sa demande , que l'empereur lui en donnait la conseil. « Excellent prince! dit Napoléon; il est » toujours le même! Je le retrouve tel qu'il était » en 1807, quand il inscrivait sun des arcs de » triantplie: A Napoléon, Frédéric-Augusté re-

L'empereur garde auprès de lui le duc de Bassano. Il fait appeler le duc de Vicence, et tous les ordres qu'il donne pendant la nuit, il les leur dicte en l'absence de ses secrétaires, envoyés d'avance avec les équipages du côté de Lindenau.

## JOURNÉE DU 19.

Les corps du duc de Bellune et du duc de Castiglione commencent la retraite. Tandis qu'ils défilient à travers le faubourg de Lindenau, le duc de Raguse se maintient dans le faubourg de Halle. Ses avant-postes occupent toujours la fabrique de Pfaffendorf. Le général Reynier est chargé de la défense du faubourg de Rosenthal,

Le prince de la Moscowa fait replier ses troupes sur les faubourgs de l'est. Les corps du général Lauriston, du duc de Tarente et du prince
Poniatowski restrent successivement en ville, et
viennent prendre position derrière les barrières
du midi. Ils formeront l'arrière-garde. Lorsque
l'évacuation de la ville leur permettra de se rapprocher des ponts de l'Elster, ils ont ordre de
s'arrêter dans les quartiers voisins assez de temps
peur que l'armée du duc de Raguse et du prince
de la Moscowa puisse s'écouler avant eux. Non-

senlement tous ces corps accupent les fauhourgs, mais ils tiennent aussi dans des positions avantageuses derrière les murs des jardins extériours. Les barrières sont garnies de palistades; les murs qui donnent sur la campagne sont crénclés; tout est disposé pour une vigoureuse résistance.

Dans cette matinée, le maréchal Poniatowski est venu lui-même prendre les ordres de l'empereur. « Prince, lui dit Napoléon, vous défenséez le faubourg du midi.— Sire! j'ai bien peu is de monde!.... — Eh bien, vous vous défenséez avec ce que vous avez! — Ah! sire, nous itendrons! nous commes tous prêts à périr pour » Votre Majesté. » Ces paroles out touché vivement l'empereur; et pourtant il est loin de prévoir que ce sont les derniers adieux de Poniatowski!

Cependant les alliés accablés par une perte de soixante mille hommes, tant tués que blessés., n'esaient songer à enlever Leipsick de vive force. Mais Blücher, de la position qu'il occupe, a pu voir filer nes équipages et nos têtes de colonne sur Lindenau, et il a répandu dussitôt le bruit de notre retraite. A cette nouvelle incapésée, tous les camps des alliés ont poussé des cris de

<sup>\*</sup> Voir la relation de sir Rebert Wilson , témpin oculaire , pag. 8g.

joien tauter leuns nolomnes: se sont misses surchara obes Cest à qui arrivers des premiers aux postes à qui entrem des premiers han a manier des

Liempereur voudrait épargner à Leippich les discardues qui menacenteette ville. Il mess'est liev fusé à aucone des démarches qui ent été tentées pour réglér d'avance avec l'ennemi la manière dont la remise des portes deven s'effectuer. Dès six heures du matin, il a permis aux magistraus de la ville d'adresser une supplique au prince de Schwartzenberg: Des officiers saxons ont été envovés directement de la part de lear vieux roi aux conversions alliés. Enfin, les généraux de l'arrièregarde française ont été autorisés à faire passer des parlementaires à l'avant-garde ennemie. Tous ces messages sont arrivés jusqu'aux souverains : ils les ont rencontrés accourant de Reda. où ils avaient couché, et se pressant de rejoindre leurs premières colonnes pour faire leur entrée dans la ville. Mais c'est:en vuin qu'on a demandé que Leipsick ne devint pas le thélitre d'un combat qui pourrait entraîner sa ruine. Tout arrangement préliminaire a été refusé. Leipsick subira, s'il est nécessaire, le sort d'une ville price d'assaut; et cet arrêt est prononcé par ceux-là même qu'on preclame les sauveurs de l'Allemagne!

Tout semblait autoriser l'empereur à ne plus

gendevratacion management, et à tenis junqu'ant densier moment dans Leipeiche Eque position nous offre encore de grandsupayens de défente et l'am propose des jes employer tous. La vielle ville et anne inceinter; en poet; y reopéement sin mille: hommes iqui ravec soitante pièces de canon; l'occuperent domme tête des défilés dirles faubourgs sobt un obstacle au jeu démonse artillerie, on peut-les brûleri Anec de tela moyens, aptra retraite pat passuée acliernées regagnement parquillement, la Saste La Maintiempereur ne seurait se résquire à exposer à un sortifizique reux l'une des capitales de l'Allemagne, et étale sous les yeux, de son uni qu'il vient d'y amener.

Cependant on insiste. Les exprisséchauffés sont dans ces momans de fièrre où l'on se porte acidement aux extrêmes. On lui dit un mange

« Vous hésitez, Sine, à tirer partides derniers avantages que: vous effre: cette 'position'; la générosité qui vous commande de sacrifice sera méconnue, et:ceux la même que vous méname gez avec tant de bonté ne vous en tiendront aucun compte. Cependant, Sire, pour quelques maisons de Leipsick, peut-être compromettezvous la retraite de l'armée! Peut-être sacrificavous la victoire! Après: avoir soutenu une telle
litte pendant trois jours en pleine campagne,
une ne pouvons-nous pas faire, retranchés

» raisses des rues, derrière des maisons? Pourquoi

» mo pas ensèvelir cette fonle d'ennemis sous les

» chébris stes faubourgs? »

L'empéreur ne peut y consentir. Il aime mieux perdre quelques centaines de voitures que d'abaissar l'armée française à soutenir la guerre en bairbares. D'ailleurs, la retraite n'exige que quelques heures de délai, et l'armée est en mesure de se ménagér le temps nécessaire. Il suffira de mettre à profit les moyens de résistance que les barrières des faubourgs et l'enceinte intérieure de la ville nous offrent pour retarder les progrès de l'ennemi.

A neuf heures, l'empereur monte à cheval. Traversant les boulevarts, il entre dans la cité, et va prendre congé du roi de Saxe. Il veut, en le dégageant lui-même d'une alliance devenue trop malheureuse, ne lui laisser aucun scrapule à cet égard. Le roi se précipite au devant de Napoléon, pour le recevoir avec le cérémonial accoutumé; il le conduit ensuite dans l'appartement où la reine et la princesse Augusta sont réunies; l'émotion qu'on éprouve a bientôt banni l'étiquette. On va se séparer, et dans quelles circonstances! L'empereur répète au roi qu'il le laisse entièrement maître de traiter avec les souverains alliés; il lui conseille expressément de le faire, et ne lui demande plus pour dernier témoignage

d'amitié que de veiller sur les blessés français gaion sera forcé de lhisser en Saxe . L'entretien durait depuis un quart d'heure, lorsqu'une vive fusillade se fait entendre du côté des faubourgs de Grimma et de Pegau. Bientôt elle éclate avec non moins de fracas dans le faubourg de Halle, et l'inquiétude se répand autour du roi. En vain, pour la dissiper, l'empereur assure-t-il que le danger est encore éloigné: le roi s'alarme de voir la sûreté de Napoléon compromise par la prolongation de cette visite. Il le presse de quitter Leipsick. « Vous avez assez fait, » lui dit ce vénérable vieillard, « et c'est maintenant pousser » trop loin la générosité que de risquer votre » personne pour rester quelques instans de plus n à nous consoler, »

Cependant le bruit de la fusiliate redouble et semble plus rapproché. Des officiers qui survien-

Les malades et les blessés français restés à Leipsick ont été traités aussi bien que ceux des allés. Quelle qu'ait été l'animosité allemande contre les Français, elle n'a jamais été jusqu'à dénaturer cet excellent peuple. Les dévastations dont il a eu tant à souffrir étaient le tort de l'Europe entière. Les troupes allemandes, les Saxons euxmêmes étaient souvent les premiers à piller leurs compatriotes; et c'est un fait avéré, qu'en Allemagne, on préférait pour garnison les troupes françaises à celles de la confédération du Rhim.

nent rapportent que Bernadoste a forcé l'autrée du Sauliourge de Taucha; que Rénigsen se préquente à la liarrière de Grimma; que Schwartzenberg pénètre par les faubourgs du midis, enfine que Blücher attaque avec fureur le faubourg de Halle, et que partout nos troupes vent être réduites à se défendre de maison en maison.

La reine n'écoute plus alors que l'effroi qui s'empere d'elle. Il lui semble que l'empereur ent déjà en danger, qu'on va le saisir, l'égorger peut- être acus leurs yeux. Elle le prie, le supplie de partir; la princesse Augusta joint ses prières à celles de la reine... Il faut bien que Napoléon cède à des instances si vives « Je ne voulais sous » quitter, leur dit-il, que quand l'ennemi serait » dans la ville, et je vous devais cette preuve » de dévouement. Mais je vois que ma présence » ne fait que redoubler vos alarmes; je n'insiste » plus. Recevez mes adieux. Quoi qu'il puisse » m'arriver, la France acquittera la dette d'amitié que j'ai contractée envers vous !! » Le roi le reconduit jusqu'à l'escalier, et là ils

Immédiatement après l'occupation de Leipsick, le rei de Saxe fat conduit à Berlin. Le prince Repain administra le pays sous le titre de gouverneur. A la fin de 1814, le gouverneur russe remit la Saxe à des commissaires prussiens, et ce n'est enfin qu'après le congrès de Vienne que

n'embrassent aucone pour le destnière fous. Il compareur laisse à la poste du roi les gardes du corps surons qui jusqu'alors avaient marché dans les rangs de la garde.

Napoléon veut sortir de la vieille ville par la porte de Ranstadt, qui donne sur le faubourg de Lindenau; mais cette porte est déjà encombiée. Forcé de retourner sur ses pas, il va cher der la porte opposée (celle de Saint-Pierre); revient par les boulevarts de l'ouest, et purvient minsi à gagner le faubourg par lequel l'ammée s'écoule.

Dans ce trajet; l'empereur a recuelli des remseignemens sur le véritable état des choses: il vent, avant de quitter Leipsick, faire savoir un roi de Saxe que le danger n'est pas aussi imminent qu'on le croit, et par ses ordres le due de Bassano va rassurer ce prince.

Blücher a échoué dans les deux attaques qu'il a tentées sur le faubourg de Halle L'arrière-

le roi de Suxe a retrouvé sa capitale, une partie de ses états et quelque repos.

C'est la France qui, au congrès de Vienne, a sauvé la maison régnante de Saxe.

Retasdé par cette dernière visite, le duc de Bassano n'a pu sortir de la ville qu'avec le dernièr butaillon de la garde qui se soit retiré.

<sup>\*</sup> Sacken se présente pour enlever le faubourg de Hallo.

spande du idao de Raguse tient encère ch sivant de co-hubourg; dans la fabrique de Pfaffeitdosfi Le général Reynier est toujours maître durfanbourg de Rosenthal. Le prince de la Moscowa défend avec la même obstination ceux de Taucha et de Grimma, attaqués par les Russes de Worons zow. par les Prussiens de Bulow et par l'armée suédoise à Enfin le duc de Tarente, le général Lauristan: et le prince Poniatowski disputent avec non mains de persévérance les faubourgs du midi. Partout on retient l'ennemi, et l'on ne dui cède le terrain que pied à pied. Nous conservons intacte dettiere nous les boulevarts circulaires et la vicille ville, et nous pouvons tener long-temps encore cette dernière position. ... Dans cet état de choses, le grand pont de

l'Elettre par lequel les boulevarts débouchent

Mais les troupes de Marmont se sont retranchées dans la fabrique de Pfaffendorf à ciliquante pas en avant du pont qui sert d'entrée à ce faubourg. Les Russes ne pouvant les y forcer ,..Langeren se porte au secours de Sacken. Cette seconde tentative n'est pas plus heureuse. Le régiment d'Archangel y est presque détruit, et les Russes sont vivement repoussés. (Voir l'ouvrage du colonel Butturlin, aide de camp de l'empereur Alexandre; p. 143.).

Les troppes du maréchal Ney occupaient toutes les maisons des faubourgs; le combat devint très-violent et resta long-temps indécis. (Bulletin de Bernadotte.)

sur le fauboung de Lindenan, devient un point essentiel dont il faut s'assurer. L'empereur appellemence une fois sur l'importante de copont l'attention des officiers du génie et de l'artillerie. On devra le faire sauter quand notre dernier peloton se retirera de la ville, et qu'il ne restera plus que cet obstacle à opposer à l'ememi. Les sapeurs se placent aussitôt sous le pont pour commencer les travaux de la mine.

Après avoir donné ses derniers ordres, l'empereur s'engage à travers la foule dans le faubourg qui a plus de mille toises de long. Il n'arrive qu'avec les plus grandes difficultés au dernier pont, celui du moulin de Lindenau. Là il met pied à terre, et place lui même sur la route des officiers d'état major qui indiquerent aux hommes isolés les endroits où chaque corps d'armée devra se réunir. Il monte ensuite au premier étage du moulin, pour y dicter à son secrétaire du cabinet les instructions qu'il veut répéter par

L'empereur avait ordonné dans la muit qu'on jetat trois ponts auxiliaires sur la Pleiss: mais cet ordre est resté sans exécution. Il avait fait jeter un second pont sur l'Elster dans le Jardin des Juges; mais ce pont n'ayant pas assez de solidité s'était écroulé sous les premiers fardeaux. Ceux qui sont coupables de cette mauvaise construction ont fait autant de mal que les maladroits qui ont fait sauter le grand pont.

écrit aux généraux de l'arrière-garde. Ces instructions ont pour objet principal de donner au maréchal duc de Tarente le commandement en chef de cette arrière-garde, qui se compose des onzième, septième et huitième corps, et de lui recommander de tenir dans la vieille ville vingt-quatre heures encore, s'il est possible, our pour le moins le reste de la journée. Tandis qu'on expédie la lettre pour le duc de Tarente, l'empereur fatigué se laisse surprendre au sommeil ; il dort profondément au bruit des sóldats et des voitures qui défilent sur la route, et des coups de canon qui retentissent de tous les fau-bourgs de Leipsick.

Soudain une plus forte explosion se fait entendre. Le tumulte redouble. Le roi de Naples et le duc de Castiglione accourent, montent à la chambre de l'empereur, et le réveillent. Il apprend de leur bouche ce qui vient d'arriver.

Le grand pont sur l'Elster a sauté! Cependant les troupes du duc de Tarente, du général Lauriston, du 'général Reynier et du prince Poniatowski sont encore dans la ville! Plus de deux cents pièces de canon sont encore sur les boulevarts! Tout moyen de retraite leur est donc enlevé; le désastre est complet! Mais quelle en peut être la cause? Qui a donné l'ordre de mettre le

feu à la mine? Comment explique-t-on cette inconcevable précipitation?

Dans ce premier moment on ne sait rien, on ne peut rien apprendre. Tous les bruits qui courent sont absurdes et contradictoires. On se perd dans de vaines conjectures. Il faut se laisser entraîner par la foule en désordre qui a pu s'échapper de Leipsick. On suit machinalement la grande route d'Erfurt. Le soir, on arrive à Markrandstadt, où l'empereur s'arrête quelques heures. On y apprend que le duc de Tarente a traversé l'Elster à la nage. Mais en même temps le bruit se répand que le général Lauriston a péri; et cette nouvelle ajoute encore aux chagrins de Napoléon.

Quelques escadrons saxons nous étaient restés fidèles; l'empereur ne veut pas les emmener plus loin, et leur fait écrire qu'il les dégage de leurs devoirs militaires envers l'armée française.

La nouvelle de la mort du général Lauriston n'a été démentic que quelques jours après.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Au capitaine commandant les deux régimens de cuirassiers saxons employés dans le corps de cavalerie du comte Latour-Maubourg.

<sup>-</sup> Markraudstadt, le 19 octobre 1843.

<sup>»</sup> Je m'empresse de vous prévenir, monsieur le commandant, que l'empereur autorise les deux régimens de cuirassiers saxons de la garde et de Zeschwits, qui servaient

L'obscurité qui d'abord a enveloppé la catastrophe de Leipsick commence à se dissiper; les renseignemens arrivent; les faits deviennent plus précis; voici ce qu'on raconte:

Les troupes de Blücher avaient fini par pénétrer dans le faubourg de Halle; les alliés

dans ses armées, à se rendre à Leipsick, sa Majesté pensant qu'il sera agréable à votre bon roi d'avoir ces corps de sa garde près de sa personne, dans les circonstances actuelles.

<sup>»</sup> M. le général Latour-Maubourg, qui est prévenu de cette disposition, vous donnera toutes les facilités nécessaires pour que le retour de ces troupes n'éprouve aucune difficulté.

<sup>»</sup> J'ai l'honneur, etc.

<sup>»</sup> Signé CAULINCOURT, duc de Vicence. »

avaient aussi gagné du terrain dans les autres faubourge . L'armée française se trouvait resoulée sur les boulevarts, et la désection d'un bataillon badois, qui venait de livrer une des portes de la vieille ville, nous avait enlevé cette dernière retraite. Les alliés pénétraient donc de tous côtés. Cependant on combattait toujours, la fusiliade se prolongeait dans les fambourgs de Halle et de Rosenthal, et jusque dans le jardin de Reiker, à l'extrémité du boulevart de l'enest, où le prince Poniatowski avait jeté quelques centaines de Polonais pour protéger la retraite. Encore deux heures; et soixante pièces de eanon attelées et plus de douze mille hommes aurajent été sauvés 2!..... Mais, dans ce moment, les coups de fusil ont éclaté de toutes parts autour du

In dernier affort des Russes les avait rendus maîtres de la fabrique de Pfaffendorf qui n'était plus qu'un monceau de cendres; les Français s'étaient retirés alors derrière la Partha..... Les Russes pénétrent dans la grande rue du faubourg; mais, dans cette extramité, les Français ne làchent pas prise; de toutes les fenêtres des maisons, ils tivent pleuvoir une grêle de balles aur les colonnes aurrées des Russes qui n'avançaient que lentament et avec les plus grandes peines. (Voir l'ouvrage du colonel Buttuglis, aide de camp de l'empereur Alexandre, pag. 144.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nous empruntons ce passage à la relation ennemie et nous appelons l'attention du lecteur sur ce que l'aide de camp de l'empereur Alexandre ajonte : « Les alliés n'au-

pont de l'Elètér. D'un côté, c'étaient les tirailleurs de Langeren qui, parvenus aux dermières maisons du faubourg de Halle, faisaient feu sur les houlevarts; de l'autre, c'étaient les Badeis et les Saxons qui du haut des murs de la vieille ville nu nous les avions laissés, signalaient leur conversion en déchargeant leurs armes contre nous. Cette double fusillade a produit rapidement un grand désordre aux abords du pont. Le sapeur armé de la mèche fatale, a éru que l'ennemi arrivait, et que le moment était venu!..... C'est alors que la perte de tout ce que nous avions à Leipsick a été consommée!

Après s'être convaincus de leur malheur, les plus braves n'ont songé désormais qu'à vendre chèrement leur vie. Les uns se sont ensevelis dans les maisons voisines et se sont ensevelis sous leurs décombres; les autres ont tenté de traverser la Pleiss et l'Elster; mais ces rivières encaissées dans un lit bourbeux et profond ont englouti tout ce qui n'a pu nager.

<sup>»</sup> rafent pas voulu pousser à bout des gens qui avaient en-

<sup>»</sup> core les moyens d'inpendier Leipsiek, et d'opposer co-

<sup>»</sup> lemmes à colonnes aux abords du faubourg de Linde-

<sup>•</sup> nau. » ( Voir la relation russe du colonét Butturlin, pag. 147.)

<sup>\*</sup> In voyant tout manquer à la fois, munitions, ponts, retranchemens, têtes de ponts, etc., on est tente d'accuser

-..Le: carnage n'a cessé qu'à deux heares:

Alors les souvereins alliés étaient parvenus jusqu'à la grande place , et dy tennient au milieu de leurs nombreux états majors, savourant les premières fumées d'une victoire désirée pendant vingt ans! Bientôt après Bernadotte est venu pour prendre place au cercle des rois. A se vue, un souvenir involontaire de Lubeck a troublé le roi de Prusse! L'empereur d'Antriche n'a pu cacher le malaise qu'il éprouvait en retrou-

d'imprévoyance les différens chefs de service, et notamment le commandant du génie.... C'est le général Rognist, commandant en chef du génie, qui fait lui-même cette remarque, pag. 50 de sa réplique à Napoléon; et c'est lui-même qui ajoute, pag. 156: Du 15 au 19 au matin, nous avions le temps de jeter, non-seulement un ou deux ponts, mais cinquante, et de frayer de nouveaux passages!...

En voilà plus qu'il ne faut pour entrevoir combien l'empereur a été mal secondé dans ce moment critique. Le général Rogniat était honoré de la confiance de Napoléon, il lui devait ses grades; il en avait reçu 18,560 fe. de revenue en dotations. Il a le double malheur de n'avoir pas fait de ponts quand il fallait en faire, et d'avoir écrit contre Napoléon quand il pouvait s'en dispenser.

Le bataillan saxon de la garde, le hamilion samon de Weymar, et celui de Bade élaient sur cette place rangés devant la maison du roi de Saxe, attendant, les armes renversées, ce qu'on désiderait à leur agard. (Sir Robert Wilson, pag. 40.et.41.)

vant à ses sôtés l'auteur de la soène républicaine du drapeau ....... L'empereur Alexandre Inimême, à travers la générosité d'un premier accueil, dissimulait à peine combien les promesses d'Also devenaient importunes... Il a fallu tout l'entraînement d'un moment aussi heureux pour affaiblir la gêne de cette première émotion.

Cette scène eut lieu à Vienne, le 13 avril 1798. L'apparition du drapeau tricolore que le général Bernadotte, a alors ambassadeur de la république française, crut devoir arborer au balcon de son hôtel, fut la cause d'une émeute populaire qui compromit violemment l'état de paix existant alors entre les deux nations. Quatorze ans se sont écoulés, et c'est la première fois depuis cet événement que le général Bernadotte se trouve en présence de l'empereur d'Autriche.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ge fint à Leipsick que Bernadotte et Alexandre se rencontrèrent pour la première fois depuis les conférences d'Abo. Les monarques ne purent voir d'un œil favorable dans leur cercle royal des héritiers clus de trônes héréditaires. Un grand nombre d'événemens s'étalent passés qui avaient diminué le crédit de Bernadotte dans la coalition..... Son départ de Leipsiek pour le nord de l'Allemagne a pu être accéléré. ( Voir la relation de sir Robert Wilson, pag. 41 et 42.)

<sup>3</sup> Bosnadette ne tarda pas à quitter Leipsick; il s'en alla du côté de Hambourg. Le fait est qu'il était à Leipsick dans une fausse position. La vue de chaque mort, de chaque blessé, de chaque prisonnier français était pour lui un spectacle cruel. (Voir les Mémoires de Charles-Jean, v. 11, p. 100.)

et le reste de la journée s'est passé à faire le recensement des trophées et des prisonniers que l'accident du pont venait de faire tomber dans les mains des alliés . On porte à vingt-trois mille hommes le nombre des prisonniers, et à deux cent cinquante celui des pièces d'artillerie; mais parmi les prisonniers se trouvent les blessés et

## A Pertes de l'armée française.

| Tain.                | Bransis.              | Berein er sundonnerel.                                                                                |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • •                  | Ney.                  | Généraux en chef. Lauriston, Reynier. Génér. de divin c Charpentier, Rosalsi, Krainski, Hochberg (Ba- |
| Environ 20,000 homm. | Environ 7,000 hommes. | doir),<br>le prince Ém. de<br>Resse-Darms-<br>tadt.<br>Environ 23,000 homeses.                        |

## Pertes de l'armée ennemie.

| AUTRIC                         | chiens.                                                                          | RUSSES.                                                                          |                                                                 | PRUSSIENS.                                                                          |  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Tris.  ——— Le général Giffeng. | Blussis, Généraux: Duca, Kardegg, Nosteigg, Mobr., Badetski, Spleny, Hesse-Homb. | Tuis.  Généraux: Sehewita, Neweroski, Reven, Linders, Hume, Mantufels, Kodaisen. | Drzssks.  Ośnórawa: Rajewski, Rivanowski, Karatasow, Levachoff. | Les Prussiens, seit hand,<br>seit oubli , ne convienent que<br>d'un général blessé. |  |

Environ 35,000 tués et 45,000 blessée. Il faut y ajouter le feld-maréchal Merfeldt et 1,500 hommes faits prisonniers.

les malades dispersés dans les maisons de Leipsick. Les combattans qui ont déposé leurs baïonnettes sur les débris du pont ne peuvent pas être évalués à plus de douze mille hommes. Quant à l'artillerie, ce n'est pas sur le champ de bataille, c'est en désencombrant les boulevarts de Leipsick que les alliés s'en sont rendus maîtres.

Au total, ces journées coûtent à l'armée française cinquante mille braves tant tués que prisonniers; elles ne coûtent pas moins de quatrevingt mille tués ou blessés à la coalition.

Les funérailles de Poniatowski ont terminé ce grand drame. On les a célébrées avec pompe; les vainqueurs et les vaincus réunis y représentaient l'Europe entière pleurant sur la tombe du dernier des Polonais!

**HOOK** 

## CHAPITRE V.

RETRAITE SUR ERFÜRT.

On se hâte de gagner Erfurt. Cette ville offre à l'armée la protection de ses citadelles, les munitions de son arsenal et la ressource de ses nombreux magasins. Mais trois jours de marche nous en séparent encore, et déjà fennemi est sur nos flancs: Giulay sur la gauche se dirige par Pegau vers Naumbourg; Yorck manœuvre sur notre droite par les routes de Halle et de Mersebourg; et Blücher lui-même, qui a passé l'Elster entre Skeuditz et Lutzen, s'est placé sur les pas de notre arrière-garde. La cavalerie de Walsilzicoff ramasse tous nos traîneurs.

Tandis que le duc de Reggio protége la retraite avec deux divisions de jeune garde, le général Bertrand continue de marcher en avant pour nous ouvrir la route. On n'a pas cru devoir perdre de temps à forcer les défilés de Naumbourg où quelques troupes légères du général Giulay se sont déjà embusquées. Les ponts de Weissenfels

suffisent pour nous assurér le passage de la Saales et mettrent plus tôt la rivière entre l'armée et la poursuité de l'ennemi. Des routes de traverse nous ramènement promptement par Freybourg, sur la grande route d'Erfurt.

Le général Bertrand attendait l'empereur aux portes de Weissenfela. Il ne connaît qu'imparfaitement notre désastre du 19; la vue de nos colonnes en désordre fait sur lui une vive impression, et lorsqu'enfin il revoit l'empereur il ne peut contenir l'émotion qu'il épreuve. Il ne veut pas que Napoléon s'acrête dans la ville; il le presse de passer de l'autre côté de la Saale dès ce moment même; il vondrait que, profitant du débouché qui s'ouvre par Freybourg, il s'empressât de gagner Erfurt et Mayence; enfin il le conjure de sauver avant tout, dans sa personne, la fortune de la France, et lui promet que l'armée, n'ayant plus d'inquiétude pour son empereur, n'en sera que plus libre dans les manœuvres de retraite qui lui seront prescrites !.... Ce discours, qui a rompu le silence gardé jusqu'alors autour de Napoléon, l'afflige plus qu'il ne l'importune. Tous les soldats viennent de l'entendre, et il croit nécessaire d'imposer plus de retenue à l'explosion d'un zèle qui s'égare. C'est d'ailleurs une occasion pour déclarer hautement qu'il ne quittera pas l'armée. L'empereur, élevant

la voix ; assigne à teut le monde Erfart comme lieu de ralliement et de rendez-vous général .

On passe la Saale dans la journée du 20. L'empereur se loge, pour la nuit, dans un petit pavillon de neuf pieds carrés, qui est sur le coseau des vignes, au delà de la rivière.

Les deux officiers que le roi de Saxe avait donnés à l'empereur pour lui servir d'interprètes dans le cours de la campagne continuaient de suivre le quartier-général. Napoléon, les ayant aperçus, charge le grand-écuyer de les renvoyer auprès de leur roi, en les remerciant de leurs bons services <sup>2</sup>. Tous deux reçoivent des gratifications. Le colonel Odeleben, qui a approché plus souvent de la personne de l'empereur, reçoit une gratification de 10,000 francs, la croix d'officier

Il montrait une douceur, et je serais tenté de dire une patience încroyable. Il paraissait se plaire à écouter ce qu'on disait, même lorsqu'on parlait de la paix et du besoin que tout le monde en avait. (Voir l'ouvrage du major saxon d'Odeleben, témoin oculaire; tome 11, page 58.)

Le grand-écuyer, par sa charge, avait le commandement supérieur des officiers d'ordonnance, et ce commandement s'étendait sur tous les officiers, même sur les officiers généraux étrangers qui se trouvaient attachés momentanément à la maison militaire de l'empereur. M. le duc de Vicence ordonne au major Odeleben de suivre jusqu'à Erfort

de la Légion-d'Honneur, et le brewet d'une pension viagère.

D'après ces bons traitemens et le choix des notes que nous savins si souvent empruntées à M. d'Odeleben, le lecteur pourrait avoir de la peine à se persuader que cet autour est an annomi. Il est pourtant essentiel de ne laisser aucun doute à cet égard : la valeur du témoignage que nous lui arrachons à chaque page en dépend. Ainsi donc, avant de quitter M. d'Odeleben, nous croyons devoir bien établir ici dans quel esprit son ouvrage a été publié. Voici quelques phrases prises au hasard dans son livite : " C'euticle folie, dit-il, page 69, tome 1et., de tirer » sur deux hommes seule ; mais si l'on eût pu deviner que c'é-» tait là ce guerrier insatiable de sang, certes la pluie de feu » ne se fut pas ralentie. » « Napoléon, dit-il plus loin, » page 99, même tome, se trouvait à l'avant-garde. Si le » glaive de la vengeance ne l'atteignit pas dans ce moment, » il doit en rendre grâce à sa bonne étoile. » Ensin, tome 11, page 36 : « Les ames douces et modérées, dit-il, peuvent à » peine concevoir les mouvemens furieux qui agitent celle d'un » homme tel que Buonaparte au moment où il voit tomber en » ruine l'édifice de sa fortune.... » Et ce même auteur vient de dire, quatre pages plus haut (page 32), que, toujours calme et toujours inebranlable, les revers n'ont pu produire aucun changement dans le maintien de Napoléon!.... Nous croyons pouvoir maintenant nous dispenser de continuer les citations.

On nous a communiqué une réclamation de M. d'Odeleben contre ce qui précède : son but est d'effacer le caractère ennemi que les phrases ci-dessus citées semblaient Le tendeman mutin, ou unit le chemin de Freybourg, laissant à droite les plaines inneuses de Rosbach, et à gauche les collines plus glorieuses d'Auërstaedt. On arrive de bonne heure à Freybourg; le logement de l'empereurest marqué ches le pasteur protestant. Qu'on juge de l'étonnement de Napoléon, lorsqu'en entrant dans la maison il voit sur son passage un groupe de jeunes filles vêtues de blanc, la tête couronnée de guirlandes, et se mettant en devoir de semer des fleurs sur l'escalier!. La maladresse de cette réception allemande lui arrache un sourire!

Freybourg enfoncé dans la vallée étroite de l'Unstruttest encore un défilé difficile à franchir. L'empereur, qui est resté peu d'instans chez le pasteur, se transporte aux bords de la rivière pour y faire construire un second pont. L'audace avec laquelle cette opération est tentée, et la rapidité de l'exécution sont également remarquables.

Vers quatre heures après-midi, la plus grande

donner à son livre. Il veut aussi plaider la cause de l'armée saxonne à laquelle il a l'honneur d'appartenir. Les sentimens qui ont dicté cette réclamation sont de nature à contilier à M. d'Odeleben l'intérêt des lecteurs français, et surtout de ceux qui l'ont connu personnellement.

Paraire de l'armés avait passé l'Unstrutt, lorsque l'avant garde du général Much, arrivant de Mücheln, se fait voir derrière nous sur les collines qui dominent Freybourg; en même temps; le canon du général Giulay se fait entendre sur notre gauche vers Naumbourg. L'approché de l'ennemi, qui nous est signalée ainsi de divers côtés à la fois, donne à tous les mouvemens de l'armée une précipitation qui multiplie pour elle les embarras de la marche.

Copendant le duc de Reggio, qui est à l'airière-garde, ne peut arriver à Freybourg que dans la soirée, et très-tard! Il faut l'attendre, et contenir jusque - la l'ennemi. L'empereur ordonne aux troupes qui n'ont pas encore passé la rivière d'aller attaquer les Prussiens. Aussitôt du fond de la vallée, nous voyons nos tirail leurs monter dans les vignes, et développer comme une écharpe de feux sur la colline. Napolicon s'est arrêté au-delà du pont, à une petite portée de canon de l'ennemi. Sa présence tempère le désordre de cette foule d'hommes, de chevaux et de voitures qui se disputent le passage. Avant de quitter les gorges de l'Unstrutt, et de s'engager dans les chemins difficiles qui ramènent l'armée sur les hauteurs d'Eckartzberg, il charge son premier officier d'ordonnance Gourgaud des dispositions à faire pour brûler le pont de Freybourg après le passage de l'appières garde. « Je veux, , lui dit-il, que ce soit nous-» même qui y mettiez le feu! Songez à ce qui » vient d'arriver à Leipsick!....»

Cependant le général Bertrand, par une contre-marche rapide, est revenu de l'axant, garde sur les défilés de Naumbourg. Il y est, arrivé assez tôt pour empêcher le général Giulay, de déboucher sur nous, et il est en mesure de contenir les Autrichiens tout le temps qui sera nécessaire pour couvrir le mouvement du reste de l'armée.

L'empereur passe la nuit du 21 au 22 à Eckartzberg; on se rappelle que c'est de cet endroit qu'il est parti six mois auparavant pour ouvrir la campagne. Un cercle de gloire et de malheurs est achevé.

Au moment où l'empereur remontait à cheval, Gourgaud se présente pour lui rendre compte de l'évacuation de Freybourg. Le duc de Reggio n'en est sorti qu'à la pointe du jour; le pont n'a été détruit qu'au dernier moment. Cependant

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En vain Giulay ordonna-t-il l'attaque à plusieurs reprises. Tous les efforts des Autrichiens furent contenus par la seule division Guilleminot. (Voir l'ouvrage du colonel Butturlin, aide de camp de l'empereur Alexandre; 1813, page 151.)

les Prussiens ont pu arriver assez à temps pour ramasser sur le bord de la rivière quelques voitures et quelques pièces de canon qui n'avaient pu passer.

D'Eckartzberg jusqu'à Erfurt il n'y a plus que des plaines. L'armée les traverse rapidement dans la journée du 22. On suit la route directe par Buttelstadt. La cavalerie du général Lefebvre-Desnouettes manœuvre sur la gauche pour échirer notre marche. Mais ce général ne peut pénétrer jusqu'à Weymar; les cosaques de Platow y sont arrivés. C'est l'avant-garde de la grande armée de Bohème qui s'avance sur nous par la route de Leipsick à Jena, et peu s'en est fallor qu'elle ne nous ait devancés. Déjà les cosaques se montrent dans la plaine.

Cependant l'armée poursuit sa route. Pendant la marche, l'empereur a une longue conférence avec le général Dombrowski, qui commande les restes de l'armée polonaise. Il désire savoir quelles sont les dispositions de ces braves; il se présente devant plusieurs bataillons, et les interroge luimême. L'honneur militaire et la fidélité la plus dévouée s'empressent de lui répondre : Les Polonais ne veulent pas séparer leur avenir de celui de Napoléon.

L'empereur est attendu à Erfurt par de nombreux courriers que l'interception des communications a accumulés depuis plus de dir jours dans cette ville. Capendant on ne peut peusser la journée jusque-là. La mit surprend Napoléon au village d'Ollendorf. Il est forcé d'y mettre pied à terre pour donner quelques heures de repos aux escortes; mais, pour remédier à ce retard, il fait rementer à cheval son secrétaire du cabinet, lui ordonne de prendre les devans; de gagner Erfurt, d'ouvrir les estafettes, et de se mettre promptement en état de lui rendre compte à son arrivée de tout ce qu'ellés contiennent de plus intéressant dans la circonstance présente.

L'empereur lui-même ne tarde pas d'arriver à Erfurt, il achève la nuit au milion de ses dépêches. Celles de Paris sont les premières qu'il a demandées, et leur lecture a bientôt dissipé ses plus graves inquiétudes.

L'impératrice s'est rendue dans le plus grand appareil au palais du Sénat, et là, du haut d'un trône élevé à côté de celui de l'empereur absent, la régente a proclamé le danger commun et l'in-

Le 22 octobre, avant d'arriver à Erfurt, le comte de Mier avait achevé la défection du roi de Naples au bivouac d'Ollendorf; l'Autriche se rend l'intermédiaire entre l'Angleterre et Murat. On le trompe; on veut l'engager de manière à ce qu'il ne puisse plus se remettre avec Napoléon. (Voir l'ouvrage de M. de Montverand sur l'Angleterre, tom. vi., pag. 378; et tom. vii., pag. 28:)

vasion qui menace la France. La voix de Marie-Louise a pénétré au fond des cours. Elle a produit surtent une bien vive émotion, lonsque ne déguisant plus son accent autrichien, elle a dit ces paroles : « bénateurs, les alliés veulent se ven» gen des triomphes qui ont porté vos aigles au
» milieu de leurs capitales, et je sais mieux que
» personne ce que nos peuples auraient à redouter,
» e ila se daissaient jallais vaincre. Français, vo» tre empereur, la patrie et l'honneur vous ap» polient : »

Le sénat a voté une levée extraordinaire de deux cent quatre-vingt mille hommes, et la firance répond en ce moment par tous les organes qui penvent parler peur elle: Non! dit-on de toutes parle, son! il ne sera pas fiétri ce trône sur lequel tant de grâces siégent à côté de tant de génie! Non! cette couronne de lauriers que tant de milliers de braves soutiennent ne sera pas déposiblée de sa gloire! Les veeux sont unammes! Les dévouement est absolu; on veut faire tous les sacrifices d'hommes et d'argent qui seront nécessaires, et l'on ne se refuse enfin à aucun des efforts que les circonstances pourront exiger.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Yoyez le Moniteur du mois d'octobre 1813, et des premiers jours de novembre, notamment les adresses de Paris, du Mans, de Neufchâteau, etc.

Ces témoignages d'attachement et de fidélité sont la consolation la plus douce qui puisse arriver à l'empereur. Il en relit les expressions plusieurs fois avec attendrissement.

En Espagne, il ne s'est passé aucun événement important, et la barrière de neige qui commence à fermer les Pyrénées complète nos dispositions défensives de ce côté.

Les lettres de l'Italie annoncent un nouveau mouvement rétrograde. La défection de la Bavière ouvrant l'Italie par le Tyrol, le vice-roi ne peut plus tenir sur la ligne de l'Isenso; il va se replier sur celle de l'Adige .

C'est l'Allemagne méridionale qui toffre le danger le plus pressant : depuis le 15, d'armée austro - bavaroise a quitté les bords de l'Inp.

Les Autrichiens, en s'avançant en Italie sur les pas du prince Eugène, enlevèrent à cette époque l'inscription de Campo-Formio, qui indiquait aux veyageurs la maisen où fut signé le fameux traité de ce nom. Un officier français qui se trouvait alors en mission auprès du feld-maréchal de Bellegarde, ne put s'empêcher de dire aux officiers qui l'accompagnaient « Vous avez beau faire, messieurs, il » vous est plus facile de disperser quelques pierres que » d'anéantir la mémoire des événemens. L'histoire n'en » racontera pas moins aux siècles futurs et vos revers et » nos triomphes! » ( Voir le Journal de la eampagne d'Italie, par M. D., pag 26.)

L'Autriche, poursuivant son système de séduction sur les troupes allemandes, affecte de placer son contingent sous les ordres du général bavarois; c'est de Wrède qui commande en chef cette armée . Elle est forte d'environ cinquante mille hommes, et s'avance à marches forcées sur nous par Landshut, Neufbourg et Donawerth. Les dernières nouvelles annoncent qu'elle est dans les environs de Wurtzbourg, où le général Turreau est parvenu à l'arrêter quelques instans en fermant d'abord les portes de la ville, et en se retirant ensuite dans la citadelle.

Ainsi non-seulement les Bavarois ont abandenné notre cause, mais ils sont décidément ennemis et ne perdent pas de temps pour nous le prouver. Cette inimitié impromptue qui éclate avec tant de violence étonne l'empereur et bouleverse toutes les idées qu'il s'était faites sur la défection de la Bavière. « Pour que les Bava-» rois viennent sérieusement nous barrer le ché-

<sup>»</sup> min, dit-il, il faut que la volonté du roi soit

<sup>»</sup> captive, et que de Wrede ne soit plus au ser-

<sup>»</sup> vice du cabinet de Munich. » Dans cette cir-

Le général de Wrède a reçu de Napoléon le grand cordon de la Légion-d'Honneur, et une dotation de 30,000 f. de rente én biens-fonds, dont il est encore aujourd'hui possesseur dans l'Inn-Whirtel.

constance, le major général croit dévoir rappuler à l'empereur que quelques Bavarois servent encore dans nos rangs, et lui demande ce qu'il fant en faire. Napoleon ordonne qu'on les renvoie libres à leur souverain.

L'empressement avec lequel les Bayarois Alfforcent d'arriver avant nous sur le Rhin me parmet plus à l'empereur de s'arrêter à Effect adssi
long-temps qu'il eut été nécessaire pour le ralliement de l'armée. D'un autre côté, Blücher,
qui marche toujours sur notre droite, menace
de nous déborder par Elsenach; et devant nous
les cosaques se multiplient sur la route de Gotha.
Il est évident que l'ennemi manomire de tous
côtés pour nous envelopper. Ce n'est plus le cas

Voici la lettre que l'empereur fait écrire sons sa dictée au commandant bavarois.

<sup>«</sup> lie roi votre maître, monsieur, méccianaissant de que » l'empereur a fait pour lui, a déclaré la guerre à la France.

<sup>»</sup> Dans de pareilles circonstances, les troupes baue-

<sup>»</sup> roises qui se trouvent à l'armée devraient être désarmées

<sup>»</sup> et faites prisonnières de guerre; mais cela serait con-

<sup>»</sup> traire à la confiance que l'empereur veut que les troupes

<sup>»</sup> à ses ordres aient en lui... En conségnence, monsieur,

<sup>»</sup> l'intention de l'empereur est que vous réunissiez votre

bataillon; vous vous ferez donner des magasins quatre

<sup>»</sup> jours de vivres, et vous partirez d'ici pour vous retirer

<sup>»</sup> chez vous, etc. »

de l'Allemagne. Le temps n'est plus où une victoire aurait suffi pour nous la rendre : il n'y a pas un moment à perdre pour rentrer en France. Les résolutions de l'empereur à cet égard sont arrâtées; il ne donne que deux jours de repos à l'armée.

Cependant on fait mine de prendre position en avant d'Erfurt; on parle d'une prochaine bataille, et l'ennemi s'y attend . Le prince de Schwartzenberg établit son quartier-général à Weimar, et dispose sa ligne d'avant-postes dans la plaine d'Erfurt, entre Ulla et Nohra.

Tandis que l'on fait à nos troupes le partage de tout ce qu'elles peuvent emporter des magasins de la place, Napoléon reste enfermé dans son cabinet, dans ce même cabinet où, quatre ans auparavant, l'empereur de Russie venait passer de si longues soirées à l'entendre l..., Napoléon, détournant la vue de la place qu'occupait Alexandre, dicte à sea secrétaires les bulletins de Leipsick, rassure l'impératrice, annonce

On croyait assez généralement au quartier-général des alliés que Napoléon s'était décidé à suspendre sa retraite pour hasarder une nouvelle bataille. ( Voir l'ouvrage du colonel Butturlin, aide de camp de l'empereur Aléxandre; 1813, pag. 152.)

en France le prochain retour de l'armée, répond à la confiance de la nation en convoquant le corps-législatif , expédie avec son ministre secrétaire d'état le travail arriéré des ministres, dicte à son ministre des relations extérieures un précis de la conversation qu'il a eue sur le champ de bataille de Vachau avec le général Merfeldt, signe avec le major général les nominations aux places vacantes dans les cadres de l'armée, distribue toutes les récompenses d'avancement, de dotations et d'honneurs que les généraux demandent pour leurs officiers, et s'occupe des dispositions générales qui restent à prendre pour l'évacuation de l'Allemagne.

L'arsenal d'Erfurt a réparé les pertes de notre artillerie. L'empereur n'a rien négligé à cet égard; il a réorganisé ses batteries, et nos parcs ont rempli leurs caissons.

On ne ramene que six corps d'armée ; savoir : Le deuxième (duc de Bellune).

Le troisième (prince de la Moscowa).

Te troisienie (prince de la moscowa

Le quatrième (général Bertrand).

Le sixième (duc de Raguse).

Le neuvième (duc de Castiglione).

Et le onzième (duc de Tarente).

<sup>&#</sup>x27;Le décret dicté à Erfurt n'a été signé que le lendemain 25, à Gotha.

Le corps commandé par le duc de Reggio, qui était le douzième, a été dissous.

On vient de perdre dans Leipsick les cinquième, septième et huitième, qui étaient ceux des généraux Lauriston, Reynier et Poniatowski.

Enfin on laisse à Dresde les premier et quatorzième corps aux ordres du maréchal Saint-Cyr; à Hambourg, le treizième aux ordres du prince d'Eckmülh; et dans les places de Magdebourg, de Wittenberg et de Torgau, des garnisons devenues d'autant plus nombreuses, qu'elles se sont accrués de tous les blessés, malades et hommes isolés qui n'ont pu suivre les derniers mouvemens de l'armée. Au moment de quitter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La seule garnison de Magdelsourg forme une armée de trente mille hommes.

Le lieutenant général Lemarrois, gouverneur, y réunit sous ses ordres:

La division Girard;

La division Lemoine;

La division Lanusse;

Une division westphalienne;

Divers contingens de la confédération;

Le dépôt général de cavalerie de la grande armée, formant une division, tant à pied qu'à cheval, commandée par le lieutenant général Bourcier; enfin, l'artillerie commandée par le lieutenant général Serroux.

l'Allemagne, on ne peut s'empêcher de jeter un dernier regard sur tant de braves. Leur perte sera, la plus grave de la campagne; mais l'empereur, se refuse à l'idée que quatre-vingt mille Français qui se trouvent dans la même vallée distribués par masses de trente, de quinze et de dix mile hommes, et formant sous la protection du fleuve et des forteresses une seule et même ligne, puissent jamais être à la merci d'un ennemi dont la force ne se compose que de nouvelles levées et de landwerb. Il est persuadé que le prince d'Eckmülh et le maréchal Saint-Cyr n'auront négligé aucune précaution pour être hien informés, et qu'aussitôt qu'ils auront connu les événemens, ils ne se seront plus occupés que de se faire jour d'un côté ou d'un autre. «S'ils s'en-» tendent, dit l'empereur, s'ils sortent de leurs » murailles, s'ils se réunissent, ils sont sauvés :

» quatre-vingt mille Français passent partout!»

A Duben et depuis, on a fait diverses tentatives pour faire parvenir des instructions dans ce sens au prince d'Eckmülh et au maréchal Saint-Cyr. L'empereur veut qu'avant de quitter Erfurt, on leur écrive encore! des officiers déguisés et des agens secrets leur sont expédiés par divers chemins <sup>1</sup>. Mais, à défaut d'ordres, l'empereur n'es-

Aucune de ces lettres n'est parvenue.

père pas moins que les ches saurent en recevoir de la position où ils se trouvent; que leur audice suppléera à tout, et qu'ils trouveront dans la force de leur âme, dans leur patriotisme et dans leurs talens quelques - unes de ces inspirations soudaines qui surmontent les obstacles et mettent le comble à la gleire des grands capitaines :

On quittera Erfart le 15. Dès le 14, l'avanti

Le 30 novembre, Dantziek ouvre ses portes, la gardison doit revenir en France; mais cette capitulation est également violée.

Stattin capitule le 5 décembre , Zamose le 12 , et Modlin le 25.

M. de Narbonne meurt à Torgau le 17 novembre ; il est remplacé par le général Dutaillis, qui ne rend la place que lé 26 décembre.

A la fin de l'année, il restera à la France : sur l'Odér Costriu et Glogau; sur l'Elbe, Magdebourg, défénée par le général Lemarrose; Wittemberg, où commande la ganéral Lapoype; et la ville des Hambourg, occupée par l'armée du prince d'Eckmülh.

A la même époque, les citadelles de Wurtzbourg et d'Erfurt tiendront encore; la première défendue par le général Turreau, la deuxième par le général Dalton.

Le maréchal Saint-Gyr, qui commande à Dresde, capitule le 11 novembre, sous condition que lui et ses trente-trois mille hommes rentreront en France; mais la capitulation est violée.

gardo se porte sur Getlia. Elle est formée par Tes corps des ducs de Tarente et de Bellune, et par la cavalerie du général Sébastiani. Les corps du duc de Raguse et du comte Bertrand marchenont après. Coux du prince de la Moscowa et du duc de Castiglione suivront. Quant à la garde impériale, sa vigueur a résisté à toutes les fatigues; en conséquence, elle est disposée de manière à se trouver partout où un danger imprévu pourrait se présenter. Les deux divisions dejeune garde commandées par le duc de Reggio soutiennent l'avant-garde. La sûreté de l'arrièregarde est confiée aux deux autres divisions commandées par le duc de Trévise. La vieille garde, sous les ordres des généraux Friant et Curial; les cuirassiers de Latour-Maubourg; la garde à cheval, commandée par le général Nansouty, et les parcs d'artillerie dirigés par les généraux Sorbier, Neigre et Dulauloy, marcheront au centre, l'empereur à leur tête; et sous ce torrent d'hommes et de chevaux, tout obstacle qui s'élèverait doit être entraîné.

Capendant pla route est toujours libre. Les derniers courriers de Mayence viennent d'arriver sans difficulté. Le roi de Naples ne veut pas attendre plus tard pour se retirer; les lettres qu'il vient de recevoir, dit-il, lui annoncent qu'on l'attend avec impatience à Naples. Il lui tarde

DE MIL HUTT CEMIN TREIZE. 471. d'être chez lui pour s'y défendre dans la crise qui se prépare.

L'empereur l'a deviné. Mais il ne peut se séparer de cet ancien compagnon d'armes sans l'embrasser à plusieurs reprises comme s'ils ne devaient plus se revoir!

The state of the s

## CHAPITRE VI.

Bataille de Hanau. — L'armée Françasse. Abrive sur le rhin.

Le 25, on quitte Erfurt, et dans cette première marche on ne dépasse pas Gotha; le 26, on s'engage dans les défilés de la Thuringe; on traverse Eisenach, et l'op va pessez la nuit à Vach. Le 27, on arrive à Hunefeld, et le 28 à Schlutern. On a traversé Fulde sans s'y arrêter.

Les alliés ne nous suivent plus que de loin; ils semblent abandonner aux cosaques le soin de profiter de leurs avantages. Ceux-ci côtoient nos colonnes, et quelquefois les précèdent. Sur notre droite nous sommes flanqués par les cosaques de Czernicheff; sur notre gauche, par ceux de Platow et d'Orlow-Denisow. Ils nous font beaucoup de mal; mais du moins leur voisinage, présentant un danger toujours imminent à ceux des nôtres qui seraient tentés de s'écarter ou de rester en arrière, sert à remédier au relâchement de la discipline, et à prévenir des pertes

plus graves. On est tenu sans cesse en haleine; on ne dort que d'an œil, on marche plus vite; la nécessité prête des forces aux plus faibles, et cette foule de soldats, qui ont perdu leurs corps d'armée et leurs officiers, s'écoule du moins avec quelque apparence d'ordre, au milieu des cadres peu nombreux qui forment la tête et la queue de nos colonnes.

Le 28, à Schlutera, on apprend qu'un corps détaché de cinq à six mille Bavarois se montre devant nons sur le rive gauche de la Kintzig. Ils viennent d'Aschaffenbourg; notre avant garde, sous les ordres da général Excelmans, a trouvé leurs éclaireurs an défilé de Gelzhausen, et les en a chassés.

Le 1994 d'empereur continuait sa route de Schiotera sur Hanau, lorsque des soldats reveusot sur leurs pas sanoncent que les Bavarois occupent en force la ville de Hanau; qu'ils barrent la route, et s'avancent sur nons. En effet, ou ne tarde pas à rencontrer leur avant-garde, et l'aumée achève sa journée en la chassant devant elle jusqu'au village de Ruckingen.

L'empereur fait établir son quartier-général à Langen-Sebold, dans le château du prince d'Veembourg. Là, il reçoit des renseignemens quine laissent plus aucun doute sur l'occupation de Hanau. Deux fois, dans la matinée, des co-

lonnes qui précédaient notre avant-garde con réusei à forder le passage. Mais elles n'avaient en affaire qu'à quelques éclaireurs. Le corps d'armée bavarois est arrivé dans l'après-midi. Il a fait sa jonction avec les cosaques; il est en mesure de nous barrer le chemin.... Il faut s'appréter au combat.

Une épaisse forêt que la route traverse couvre les approches de Hanau. Au delà du bois, la Kintzig forme un coude qui resserre le débouché de la forêt. La ville se présente sur la rive opposée. La route la laisse sur la gauche ; en suivant les contours de la rivière pour gagnér la chaussée de Francfort. Tel est le long défité dont il faut forcer le passage. L'empereur passe la auit à faire ses dispositions. Son premier soin est de diminuer la file des voitures a tous les ba. gages sont jetés sur la drotte, dans la direction de Coblentz. La cavalerie du général Eefshure-

| ************************************** |                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| · Armée a                              | ustro-bavaroise ; commanilee pur léisonne de                                            |
|                                        | Wrède return                                                                            |
| Bavarois                               | Treis, divisions d'infanteris,: Rochberg, Reaken, et Lamotte                            |
| Autrichiens.                           | Deux divisions d'infanterie, Fresnel et Bach. 16,000 Une division de cavalegie, Spleny. |
|                                        | 62,000                                                                                  |

Nota. Dans ce nombre sont comprises : a °, une division que le général de Wrede vient de détacher sur Francsort ; 2°, une autre division qu'il a l'assect en arrière pour faire le siège de la citadelle de Wurtzbourg.

Desnouettes et celle du général Milhaud protégeront ce mouvement; en même temps pelles éclaireront la droite du chemp de batailles

Le 30 au matin , l'empereur n'a eucore sous la main, que l'infunterie du duc de Farente et celle du duc de Rellune, qui ne présentent guère que cinq mille baionnettes réunies. Il les jette en tirailleurs dans la foret, et les fait soutenir par la cavalerie du général Sébastiani Le duc de Tarente prend le commandement de cette première ligne Quelques coups de mitraille et une charge, de cavalerie ont bientôt dissipé l'avantgardo, ennomia, qui se tenait à l'entrée du bois. Non tarailleurs s'engagent sur les plas dus Bavarois, ils les poussent d'arbre en arbre Les étincelles, d'une vive fusillade brillent an loin dans les ombreside la fanêt ; et la bataille commente commie une grande partie de chasse. Le général Dubreton sur la gauche, de général Charpenties sur la droite, conduisent nos attaques l'et la calvalerie du général Sáblistiani profite de toutes les clairières pour charger d'ennemi.

En peu de temps nous parvenons au débetché de la forêt; mais alors une ligne de quarante mille hommes s'offre à la vue de nos tirailleurs et les arrête. L'armée ennemie est couverte par quatre-vingts houches à feu.

De Wrède est persuadé que l'armée française

n'a pas cessé, depuis Leipsick, d'être talonné à outrance par la grande armée des alliés; il s'imagine que devant des troupes rompues, exténuées, hors d'haleine, il n'y a plus qu'à se présenter pour leur faire déposer les armes; et, dans son empressement, négligeant toute considération de prodence, il est venu nous attendre sur la lisière du bois, la rivière à dos.

- Si les 80,000 Français qui suivent les pas de l'empereur se trouvaient en ce moment rangés par bataillons, par divisions et par comps d'armée, de Wrède paierait cher cette témérité. Un mauvement vigoureux: de notre gauche suffirait pour lui enlever le pont de Lamboy y le seul qu'il ait pour sa retraite, et mottrait cette armée entière à notre discrétion. Mais la force de nos tonupes no peut plus être calculée sur leur nombre. D'ailleurs le général Bertrand et le due de Baguse sont encore loin, et l'arrière garde du duc de Trévise ne fait que d'arriver à Hunefeld. L'empereur ne peut réellement disposer que des braves qui se sont portés à l'avant-garde ; ils sont tout au plus 10,000; c'est assez du moins pour forcer le passage.

A mesure que l'artiflerie de la garde arrive, le général Drouot met les pièces en hatteries. Il commence à tirer avec 15 pièces; sa ligne s'accroît de moment en moment, et finit par présenter 56 bouches à feu. Elle s'avence alors sans qu'aucunes troupes soient encore derrière elle. Mais à travers l'épaisse fumée qu'elle vomit, l'ennemi croit entrevoir dans l'enfoncement des arbres l'armée française toute entière. Ce prestige a frappe les Bavarois de terreur. Leur effroi est à son comble quand ils reconnaissent les bonnets à poil de la vieille garde. C'est le général Curial qui débouche à la baionnette avec quelques bataillons. Après le premier moment d'hésitation les Bavarois se décident à faire charger leur cavalerie sur nos pièces, et bientôt une nuée de chevaux environne les betteries. Mais nos canonmera saisissent la carabine et restent inabordables derrière leurs affûts. Le général Drouot leur donne l'exemple; il a mis l'épée à la main, et oppose un front calme à l'orage. Le secours ne se fait pas long-temps attendre. La cavalerie de la garde s'élance : Nansouty est à sa tête ; en un clin d'œil elle dégage cette partie du champ de bataille 1. Les dragons commandés par Letort, les grenadiers commandés par Laferière-Lévêque, et les vieux cuirassiers du général Saint-Germain se précipitent sur les carrés, enfoncent ceux qui

<sup>1-</sup>Ge moment de la bataille a été fixé sur la toile par Horace: Vernet. Le tableau de ce peintre sininemment français orac up des salons du château de Neuilly.

résistent et dispersent tout à coups de sabre. Le reste de la cavalerie Sébastiani chasse au loin les cosaques. Bientôt la ligne bavaroise est en déroute. De Wrède se voit dans la position la plus critique; il n'a plus qu'une ressource : c'est de porter tous ses efforts sur sa droite pour dégager sa gauche et donner à sa ligne de bataille le temps de gagner le pont.

Cependant nos troupes ne cessaient d'arriver; elles s'entassaient au milieu de la forêt, où Napoléon lui-même était arrêté, non loin du coude qu'y fait la route. Une foule inquiète l'entourait. Il se promenait en long et en large sur le chemin, donnant des ordres et causant avéc le duc de Vicence. Un obus tombe près d'eux, dans le fossé qui borde la route. Le duc de Vicence se place aussitôt entre Napoléon et le danger, et leur conversation continue comme si rien ne les menaçait. Autour d'eux on respirait à peine! Heureusement l'obus, enfoui dans la terre, n'a pas éclaté.

La forêt retentissait du bruit du canon, répété par tous les échos. Les boulets sifflaient dans les branchages, et les rameaux hachés tombaient de tous côtés avec fracas. L'œil cherchait en vain à percer la profondeur des bois; à peine pouvait-on entrevoir la lueur des décharges d'artillerie qui brillait par intervalle. Dans cette situation la bataille paraissait longue! Tout à coup la fusillade se rapproche sur notre gauche, la cime des arbres est agitée plus violemment par les boulets, et les cris des combattans se font entendre: c'est l'attaque désespérée que de Wrède essaie par sa droite. L'empereur envoie de ce côté les grenadiers de la vieille garde. Il charge le général Friant de les conduire, et bientôt ils ont triomphé de ce dernier obstacle. Dès ce moment le chemin de Francfort nous est abandonné. De Wrède n'est plus occupé que de retrouver celui d'Aschaffenbourg, et la victoire de la garde est complète.

La cavalerie du général Sébastiani prend aussitôt les devans pour gagner Francfort. Quelques colonnes la suivent; mais la plus grande partie de l'armée passe la nuit dans la forêt: l'empereur y reste au bivouac .

Au jour toute l'armée défile, laissant la ville de Hanau sur la gauche; on s'est contenté de la

L'empereur Napoléon avait passé dans la forêt la nuit qui suivit la bataille. Le lendemain matin, une députation de la ville de Hanau vint l'y trouver à son bivouac. Il était assis sur un pliant de maroquin rouge, devant un grand feu de garde, entouré de plusieurs maréchaux et officiers généraux. Napoléon fit diverses questions sur l'armée autrichienne et bavaroise. Le duc de Vicence servait d'interprète pour les demandes et les réponses. La députation,

faire occuper par un détachement qui s'y est introduit dans la nuit.

A peine l'empereur a-t-il fait quelques lieues qu'il apprend que la bataille recommence derrière lui. Les Bavarois, voyant que nous sommes plus pressés de gagner le Rhin que de les poursuivre, ont repris confiance et sout revenus sur leurs pas; mais le général Bertrand et le duc de Raguse viennent d'arriver à Hanau et sont en mesure de les recevoir.

Ce qui se passe derrière nous n'apporte donc aucune hésitation dans la marche de l'armée sur Francfort. La division bavaroise qui occupait cette ville la cède aux fourriers de l'empereur, et, peu de momens après, Napoléon vient y prendre son logement dans une maison du faubourg appartenant au banquier Bethman.

Dans la soirée, le récit de la seconde bataille achève de dissiper les inquiétudes. On a laissé de Wrède s'engager encore une fois au delà de la Kintzig, et ses têtes de colonnes, reçues par nos baïonnettes, ont été culbutées; de Wrède lui-même a été atteint d'une balle; son gendre,

en se retirant, pria le duc de Vicence de recommander la ville à la bienveillance de sa majesté impériale, et ce général leur-répondit de la manière le plus obligeants. (Extrait des gazettes pressiennes.)

le prince d'Obtingen, a été tué: c'est manistenant le général autrichien Fresnel qui commandé l'armée ennemie. Son premier soin a été d'ordonner la retraite. Désormais notre marche s'achèvera tranquillement.

On quitte Francfort le 1er. novembre. L'empereur passe la nuit du 1er. au 2 à Hochest. Enfin notre avant-garde aperçoit les dômes rougeatres de Mayence.... L'empereur arrivé dans cette place le 2 au matin; il s'y arrête six jours pour donner les derniers ordres qu'exige la situation de l'armée, et le 7 novembre, à dix heures du soir, il part pour Paris.

Ainsi l'année 1813 a vu l'armée française ramenée des bords du Niémen jusqu'aux bords du Rhin, et cependant que de vigoureux efforts! que de glorieux faits d'armes! mais aussi que de transfuges!....

<sup>\*</sup> Cette memorable campagne, disait l'empereur à \* Sainte Hélène, sera le triomphe du courage inne dans

<sup>»</sup> la jeunessa française, celui de l'intrigue et de l'astuce

<sup>»</sup> dans la diplomatie anglaise, celui de l'esprit chez les

<sup>»</sup> Russes, celui de l'impudent dans le cabinet autrichien.

<sup>»</sup> Elle marquera l'époque de la désorganisation des sociétés

<sup>»</sup> politiques, celle de la grande séparation des peuples

<sup>·</sup> d'avec leurs souverains; enfin, la flétrissure des pre-

<sup>»</sup> mières vertus militaires, la fidélité, la loyauté, l'honneur.

<sup>»</sup> On aura bean écrire, commenter, mentir, supposer, il

## La ligne du Niémen, livrée par le général Yorck; celle de la Vistule, livrée par les trans-

» faudra toujours en arriver à ce hideux et triste résultat, » et le temps en déroulera la vérité et les conséquences!

Mais ce qu'il y a de bien remarquable, c'est que les infamies, au fond, demeurent étrangères aux rois, aux soldats et aux peuples. Elles ne sont l'ouvrage que de quelques intrigans à épec, de quelques casse-cou politiques, qui, sous le spécieux prétexte de secont le joug de l'étranger, et de reprendre l'indépendance nationale, n'ont au fait que vendu et livré sciemment leurs maîtres particuliers à des cabinets rivaux et convoiteurs! c'est un roi de Saxe, le plus honnête homme qui ait jamais tenu un sceptre, qu'on dépouille de la moitié de ses provinces; c'est un roi de Danemarck, si fidèle à tous ses engagemens, dont on saisit une couronne : voilà pourtant le retour à la morale! son triomphe! et veilà la justice distributive d'ici-bas.

» Du reste, j'aime à le répéter pour l'honneur de l'hu» manité, et même des trônes, au milieu de tant d'infa» mies, jamais ne se trouvèrent plus de vertus. Je n'eus
» pas un instant à me plaindre de la personne individuelle
» des princes mes alliés. Le bon roi de Saxe me demeura
» fidèle jusqu'à extinction; le roi de Bavière me fit loysle» ment prévenir qu'il n'était plus le maître; la générosite
» du roi de Wurtemberg se fit particulièrement remarquer.
» Le prince de Bade ne céda qu'à la force et au dernier in» stant. Tous, je leur dois cette justice, m'avertirent à
» temps, sin que je pusse me garantir de l'orage....»
(Voir le Mémorial de Sainte-Hélène, par le comte de LasCases; tom. v1, pag. 35.)

actions du prince de Schwartzenberg; celle de l'Oder, livrée par le général Bulow, et par la défection du reste de l'armée prussienne, enfin celle de l'Elbe, si long-temps disputée : tels-sont les échelons de cette longue retraite. L'armée autrichienne, en se rangeant du côté de l'ennemi, a d'abord compromis notre position en Saxe : ensuite les défections des armées saxonne et bayaroise ont éclaté simultanément dans nos rangs et derrière nous : il a bien fallu alors se retirer sur le Rhin. Au milieu de tant de vicissitudes, Napoléon a constamment dédaigné d'opposer la ruse à la ruse, la perfidie à la perfidie, les voies de rigueur à l'insulte et à la rébellion. Trahi de tous côtés par toutes les affections, par tous les intérêts, il n'a voulu en appeler qu'à la fortune des armes.

Pour arriver à Mayence, il a fallu combattre à chaque pas, et cependant, sur l'étroit chemin où tant de défections éclatantes et de sourdes trahisons resserraient sa marche et géndient ses mouvemens, des trophées encore ont signalé son retour. Il se fait précéder par vingt drapeaux qu'il envoie à l'impératrice.

M. le comte de Fontanes. (Voir le Moniteur du 28 décembre 1813.)

FIN DU MANUSCRIT DE 1813.

. •

,

# SUPPLÉMENT A LA CINQUIÈME PARTIE.

PIÈCE HISTORIQUE.

•

٠

•

-

.

-

## SUPPLÉMENT

### A LA CINQUIÈME PARTIE.

PIÈCE HISTORIQUE.

#### EXTRAIT

DU

#### DISCOURS DE LORD CASTELREAGH,

Dans la séance du parlement britannique du 14 novembre 1813,

CONCERNANT LA DISTRIBUTION DES SUBSIDES, ET LE BON EMPLOI QUI EN A ÉTÉ PAIT SUB LE CONTINENT.

Je dois rendre compte de l'emploi des sommes qu'à la fin de la dernière session le parlement a si libéralement confiées au gouvernement. On a donné à la nation espagnole, en argent et munitions de guerre, deux millions de livres sterling. Le Portugal en a reçu autant; la Sicile, quatre cent mille livres; la Suède, un million. On avait voté un crédit de cinq millions, et je suis bien aise de ponvoir dire que cette somme suffit pour couvrir toutes les dépenses auxquelles la Grande-Bratagne a'était engagée pour le soutien de la cause commune. Une grande partie de cette somme est déjà partie pour le continent; une autre partie a été promise aux personnes chargées de soigner les munitions : je ne fais mention ici que de quatre cent mille sabres et d'autant de fusils qui ont été envoyés sur le continent, indépendamment de ce qui a été transporté en Espagne.

Il me reste à indiquer les besoins future du continent. La Suède appelle la première notre attention. Le million qu'elle a reçu a couvert les dépenses de la couronne de Suède pour ses armées jusqu'au mois d'octobre. Dans la première convention de subsides, il avait été stipulé qu'elle serait renouvelée; l'ordre en a été donné, mais les vents contraires sont cause que je n'ai pas encore recu la nouvelle convention. Il est probable qu'il faudra encore un million à ce royaume. Je ne crois pas qu'on puisse faire une observation sur l'utilité de ces subsides, qui nous a été prouvée par l'expérience d'une année. La Suède a fourni le nombre complet de troupes auquel elle s'était engagée; ces troupes, avec celles du général Walmoden que l'Angleterre soudoie, ont procuré à la cause commune un renfort de cinquante mille hommes. Comme le prince royal a déclaré qu'il oubliait l'intérêt particulier de la Suède en faveur de la cause commune; comme il remplit cette promesse dans toute son étendue; que dans les glorieux événemens qui se sont passés sur le continent, son nom a été couvert d'un éclat brillant; comme il s'est engagé à faire tous ses efforts pour faire exécuter le plan convenu, quel qu'il fût; comme il en a lui-même dressé trois, dont chacun était de nature à être adopté; comme avec une armée telle que la sienne, composée en grande partie de recrues ou de troupes de diverses nations, il a eu de grands succès contre les meilleures troupes françaises, je ne doute pas que tous les membres ne souhaitent que les rapports avec la Suède soient renouvelés. Avec cette armée, et soutenu par le général expérimenté dont le nom ne peut jamais être prononcé qu'avec gloire (je parle de Blücher), le prince royal, avant de passer l'Elbe, a déjà fait beaucoup de mal à l'ennemi. Il ne lui a pas été possible de tourner ses forces vers Hambourg, mais il ne faut pas oublier qu'en combinant ses marches avec celles des alliés, au lieu de diviser ses forces, le prince royal a essentiellement contribué aux succès.

Je dois fixer maintenant votre attention sur la Russie et aur la Prusse, deux puissances à l'égard desquelles il faut que nous fassions les plus grands efforts. On leur a accordé cinq millions de livres sterling : comme c'est d'elles que dépend surtout le résultat de la guerre actuelle, le gouvernement a cru devoir leur allouer cette somme. Il est vrai qu'avant l'armistice les troupes de ces deux puissances paraissaient n'être pas au complet; mais la marche accélérée des Russes et les fatigues qu'elle occasiona ne permirent pas à tous les renforts d'arriver à temps. La forte ar-

mée de réserve ne put être sur-le-champ transportée sur un théitre si éloigné. Mais la Russie a fait tout os qui était possible. Ausai l'empereur Alexandre, ea signant l'armistice, a eu les plus grands égards pour notre pays et pour d'autres puissances. Il n'a rien négligé pour porter le dominateur de la France à des conditions de paix équitables. Cette démarche était nécessaire pour convaincre son propre peuple, et sartout l'Autriche, qu'il n'était pas possible d'avoir la paix sans faire de nouveaux et de plus grands sacrifices. Le résultat de cette sage conduite fut que l'Autriche se détermina à prendre part aux efforts nécessaires pour obtenir une paix juste. Dans l'intervalle, la Russie employa la plus grande activité et promptitude, et fit arriver son armée de réserve dans le moment où elle devint décisive. Depuis, elle a remplacé cette réserve sur ses frontières par de nouvelles levées qu'elle a faites. Après avoir sauvé son empire, l'empereur de Russie étendit sa sollicitude sur les pays voisins, et donna ses généraux et ses troupes pour les délivrer; libre de toute méssance et de tout orgueil, il renonça généreusement au droit de les diriger, et les subordonna aux généraux de ses alliés, pour coopérer à la grande cause.

La gloire de la Prusse n'est pas moins grande. Lorsqu'on commença à négocier avec cette puissance, on ne crut pas qu'elle pourrait fournir des forces considérables; mais ce qui caractérise cette guerre, c'est que le pays qui avait le plus souffert s'est relevé avec le plus d'éclat. L'esprit de la nation s'est éveillé; il sent triompher de toutes les difficultés, renouvela l'époque la plus glorieuse de l'histoire de la Prusse, et fit maître une armée qui sut se placer à côté de celles des plus puissans empires. Il est de mon devoir de déclaver que dans comoment la Prusse fournissait plus de deux cent mille hommes. Je dois en même temps rendre justice aux talens et aux services signalés du général Scharnhost, qui a été tué dans la bataille de Lutzen. C'est à ses efforts infatigables qu'on doit en grande partie le réveil de l'énergie prussienne. Après sa mort, sa place a été supérieurement remplie par le général Gneisenau; l'un et l'autre ont prouvé ce que leur pays pouvait effectuer, et le dernier a fait voir qu'on n'a pas négligé de mettre à profit le temps de l'armistice. Pendant sa durée il a formé soixantedix bataillons, dont cinquante ont combattu glorieusement sous le général Blücher. Je puis affirmer que, même dans les plus beaux temps du grand Frédéric, · l'armée prussienne n'a jamais été plus nombreuse, mieux disciplinée et mieux dressée à des opérations militaires que dans le moment actuel. En effet, l'armée prussienne, proprement dite, n'a jamais été si forte; quoique nouvellement levée, elle a combattu et vaincu les troupes exercées de la France. Je suis très-convaincu qu'on voudra soutenir de tels efforts.

Quant à la réunion de l'Autriche à la cause de la liberté, il ne peut régner à cet égard qu'une seule opinion. On oroit peut-être que les subsides que nous lui avons payés ont été proportionnés à la grandeur du service qu'elle a rendu en se déclarant pour la 492 MANUSCRIT DE MIL HUIT CENT TREIZE. cause commune; mais les efforts que nous aviens faits ne nous ont pas permis de rendre toute la justice à l'importance de la démarche de l'Autriche. La somme par laquelle cette puissance doit être soutenne est d'un million sterling avec cent mille fusils et différentes munitions; si la guerre se prolongeait au delà du 1°, mars 1814, une nouvelle neuvention sersit arrêtée.

## TABLE ALPHABÉTIQUE

#### ET RAISONNÉE

#### DES MATIÈRES CONTENUES DANS CET OUVRAGE.

- Abrantis (le général Junot, duc d') est chargé de la défense de l'Illyrie, t. 1, p. 123.
- Ansez. Le prince vice-roi se retire de l'Isonzo sur l'Adige, t. 11, page 462.
- Academentation de l') malgré 20 ans de guerre, t. 1, p. 176.
- AIX-LA-CHAPELLE célèbre la fête de Napoléon en posant la première pierre d'un hôtel de préfecture, t. 11, p. 342.
- Albret (le général). Sa division fait d'abord partie du corps du prince de la Moscowa; au milieu de la campagne, elle passe dans l'armée du duc de Tarente, t. 11, p. 330.
- Alburína (le maréchal Suchet, duc d') est toujours paisible possesseur du royaume de Valence, t. I, p. 33.—
  Délivre Tarragone, attaquée par le général Murray, t. 11, p. 61.—Évacue le royaume de Valence, et se retire sur la Catalogne, t. 11, p. 346.—Bat les Anglais à l'affaire du col d'Ordal, t. 11, p. 347.
- ALEXARDAR (l'empereur) arrive le 24 février à Kalitch, t. 1, p. 98.— Le 15 mars à Breslau, t. 1, p. 100.— Le 16 août à Prague, t. 11, p. 261.— A la bataille de Leipsick

il nous arrache la victoire en lançant son escorte au moment décisif, t. 11, p. 400.

- ALLEMANS. Influence toujours croissante des sociétés secrètes sur l'esprit des Allemands et des troupes allemandes, t. 11, p. 357.
- Allent (le maître des requêtes) assiste à plusieurs conseils tenus aux Tuileries pour les affaires de la guerre, t. 1, p. 25.
- Alquim (le baron), ministre de l'empereur à Copenhague. Sa correspondance, t. u, p. 49.
- Americana. Tableau de Van-Brée représentant l'entrée de Napoléon dans cette ville; on en fait l'inauguration le 15 adût, taits, p. 342.
- Anglemente. Mission de l'envoyé autrichéen Weissembierg à Londres, 4.1, p. 154, --- Eventatives directes du cabinet français, t. 1, p. 114. --- L'Autriche nons apprend que les poétentions de ce cabinet sont extrêmes, t. 11, p. 17.
- Assert (M. d') négocie avec le prince de Schwartzenberg une convention qui livre aux allés le duché de Varsovie, t. r., p. 69. Signe le traité du 15 juin par lequel la Russie déclare être résolue à soutenir la guerre avec la plus grande énergie, et récoir en retour un subside auglois de 11,533,834 liv: éterl., t. tr., p. 37. Est nommé ministre de Russie au congrés de Prague, t. 11, p. 72. Français, il se trouve en désobéissance avec nos lois dorsqu'il se présents pour traiter d'intérêts opposés aux nôtres le premier mouvement de Napoléon est de s'offenser de ce choix, t. 11, p. 72.
- Annanter. Proposition pour un asmistice sur l'Oder ét sur

l'Elbe de la part de la Prusse, t. 1, p. 237. -Lettre que M. de Bubna écrit à M. de Stadion pour ménager un armistice, t. 1, p. 393. - Suite de cette démerche : l'empereur donne ses instructions au duc de Vicence : celui-ci se présente aux avant-postes la veille de la bataille de Bautzen, t. 1. p. 398. - L'ennemi resuse de le recevoir, t. 1, p. 402. - Après la bataille de Wurtchen il reprend ses négociations, t. 1, p. 430 et 443. L'armistice est conclu, t. 1, p. 448. - Texte de l'armistice, t. 1, p. 483. - Situation dans laquelle l'armistice trouve les places assiégées et les différens corps d'armée détachés, t. 11, p. 1. - Difficultés pour la prolongation de l'armistice, t. 11, p. 70. - Pièces relatives à la négociation de Neumarck pour la prolongation de l'armistice, t. 11, p. 158. - Texte de cette prolongation, t. 11, p. 162. - Les derniers délais de l'armistice expirent, t, 11, p. QI.

AREMBERG (M. de), officier d'ordonnance, est resté à Dantzig, t. 1, p. 334.

ATTRALIR, officier d'ordonnance, fait la campagne en cette qualité, t. 1, p. 333. — Sa mission sur les frontières de la Bohème, t. 11, p. 51.

AUCHRAU (le maréchal). Voyez CASTIGLIORS (le duc de).

AUTRICHE (l'empereur d'). Lettre que Napoléon lui écrit de

Dresde, en revenant de Russie, t. 1, p. 5.—Le premier mouvement de Napoléon est de s'adresser à lui
pour traiter de la paix, t. 1, p. 58. — Influence défavorable des événemens, t. 1, p. 59. — Cependant
l'Autriche s'entremet pour une négociation, t. 1, p. 40.

— Mission de M. de Bubna, t. 1, p. 40. — L'Autriche
commence à s'entendre avec la Russie. Convention du
prince de Schwartzenberg avec M. d'Anstett, 't: 1,

p. 68. - Suite de l'intervention de l'Autriche dans la négociation, t. 1, p. 97. - L'Autriche marche plus librement dans son système depuis que les alliés s'avancent sur l'Elbe, t. 1, p. 116. - Mission du prince Schwartzenberg à Paris, t. 1, p. 125. — Pièces relatives à l'influence du cabinet autrichien sur le roi de Saxe, t. t. p. 472. — Correspondance de M. Otto, relativement à l'intervention autrichienne, t. 1, p. 288. - M. de Metternich commence à s'expliquer d'une manière plus claire. Le contingent autrichien n'obéira pas : l'alliance a changé de nature, t. 1, p. 382. — Le roi de Saxe rapporte de Bohème des inquiétudes sérieuses sur l'Autriche, t. 1, p. 387. — A Paris M. de Schwartzenberg s'est laissé pénétrer sur un article délicat, t. 1, p. 388. — A Dresde on a intercepté des lettres du ministre russe Stakelberg qui ne laissent plus de doute sur les termes obligeans et empressés dans lesquels le cabinet de Vienne conduit ses relations avec nos ennemis, t. 1, p. 388. — Démarche de l'Autriche pour refroidir nos alliés, t. 1, p. 389. — Effet de la victoire de Lutzen sur sa politique : envoi de M. de Bubna au quartier-général des Français, et de M. de Stadion au quartier-général des Russes, t. 1, p. 390. - M. de Bubna arrive à Dresde, t. 1, p. 395. -Il en repart pour retourner à Vienne, t. 1, p. 395.—Il revient de Vienne : ses conférences à Liegnitz avec M. de Bassano, à la suite desquelles il repart pour Vienne, t. 1, p. 444. — Il vient reprendre son poste à Dresde, t. 11, p. 16. - L'empereur d'Autriche arrive en Bohème, t. 11, p. 17. — Quel rôle jouera-t-il comme médiateur, t. 11, p. 18. - M. de Metternich arrive à Dresde, t. 11, p. 34. - Sa conversation avec Napoléon, t. 11, p. 36. - Convention du 30 juin relative à la médiation de l'Autriche,

t. 11, p. 44. - Nouvelles inquiétudes que donné ce cabinet, t. 11, p. 69. - Napoléon rappelle la politique de cette puissance depuis vingt ans, t. ir, p. 77. - Éloignement qu'il éprouverait à signer une paix dont elle aurait l'honneur et le fruit, t. n. p 80. - L'Autriche négocie avec les alliés au moment où elle ouvre le congrès à Prague, t. 11, p. 83 et 85. - L'empereur d'Autriche fait une tournée en Bohème, t. 11, p. 84. - S'établit au château de Brandeiss près de Prague, t. 11, p. 85. - Point de vue sous lequel Napoléon envisage la conduite de l'Autriche au congrès de Prague, t. 11, p. 87.-L'Autriche se déclare contre nous, t. 11, p. 95. - L'empereur Napoléon, sur le champ de bataille de Leipsick, fait faire à son beau-père de nouvelles propositions par le général Merfeldt, t. 11, p. 412. - L'Autriche, pour flatter de plus en plus l'amour-propre des troupes allemandes, place son contingent sous les ordres du général bavarois de Wrède, t. 11, p. 463.

BACLER D'ALBE (le colonel), directeur du cabinet des cartes, suit l'empereur pendant toute la campagne, t. 1, p. 354.

BADE (le grand-duc et la grande-duchesse de) font une visite à Napoléon à son passage à Mayence, t. 1, p. 319.

Le comte Nicolaï réside à Carlsruhe comme ministre de Napoléon, t. 11, p. 49.

Bailli de Monteion (le général de division) remplace à Posen le prince de Neufchâtel dans ses fonctions de major général, t. 1, p. 67. — Au retour du prince, il fait partie de son état-major, t. 1, p. 534.

Barré-Marrois (le comte de). Son discours au retour de l'empereur, t. 1, p. 12.

Tome II. 2º. Édit.

Banas (M. de), archevêque de Toura, assiste au Concordat de Fontainebleau, t. 1, p. 52. — Reçoit le grand cordon de l'ordre de la résision, t. 1, p. 59.

Bassos (le général de division) commande une division de la garde sous le duc de Trévise, t. 1, p. 33. — A la bataille de Dresde, il déhouche par la porte de Pyrna, t. 1, p. 272.

Bassano (M. Maret, duc de). Napoléon, traversant Wilna, lui donne des ordres, t. 1, p. 3. - Les ministres prussiens lui font, à son passage à Berlin, les protestations les plus rassurantes, t. 1, p. 30. - Arrivé à Paris, assiste aux fréquens conseils que l'empereur tient aux Tuileries, t. 1, p. 24. - Reste à Paris pour continuer les négociations avec le prince de Schwartzenberg, t. 1, p., 126. - Il pénètre le prince de Schwartzenberg sur des points très-délicats de l'alliance, t. 1, p. 388. — Arrive à l'armée, rejoint l'empereur sur le champ de bataille de Wurtchen, t. 1, p. 426. - Ses conférences avec M. de Bubna à Liegnitz, relativement aux modifications que l'Autriche veut faire à l'alliance, t. 1, p. 444. - Négocie à Dresde le traité qui resserre l'alliance avec le Danemarck, t. 11, p. 15. - Négocie ensuite avec M. de Metternich à Dresde, t. 11, p. 34. — Ses notes dans la négociation ci-dessus, t. 11, p. 117. - Sa correspondance avec M. de Metternich, relativement au congrès de Prague, t. 11, p. 147. — Sa correspondance avec le même, relativement à la prolongation de l'armistice, t. 11, p. 158, - Sa dernière note après la déclaration de guerre de l'Autriche : il offre de négocier pendant qu'on se battra, t. 11, p. 217. - Napoléon, au moment de se jeter entre les alliés et la Bohème, fait demander au duc de Bassano si Dresde peut tenir jusqu'à

ce que cette manœuvre ait produit son effet, t. 11, p. 256.

— Après la bataille de Dresde, il le charge de préparer tin travail de secours pour les habitans qui ont été blessés, t. 11, p. 289. — A Leipsick, le duc de Bassano est enveyé chez le roi de Saxe, et lui porte le conseil de s'arranger avec les alliés, t. 11, p. 432. — Il passe la nuit du 18 au 19 auprès de Napoléon, t. 11, p. 433. — Envoyé de nouveau auprès du roi de Saxe, il ne peut sortir de Leipsick qu'avec le dernier bataillon de la garde, t. 11, p. 440.

BAUTZEN (bataille de) gagnée le 20 mai par Napoléon, t. 1, p. 396. — Après la conclusion de l'armistice, Napoléon, revenant à Dresde, s'arrête quelques heures à Bautzen, le 9 juin, t. 11, p. 13. — Au moment de la reprise des hostilités, Napoléon arrive à Bautzen dans la nuit du 15 au 16 août, t. 11, p. 235. — Son quartier-général y revient le 24 août, t. 11, p. 254. — Il y revient encore le 4 septembre, t. 11, p. 326 — Blücher arrive à Bautzen, t. 11, p. 334.

Bavière et troupes bavaroises. Les cadres de la division Rechberg sont surpris par les cosaques à Langensalsa, t. 1, p. 318. — La division Raglowitsch se distingue à la bataille de Bautzen, t. 1, p. 408. — Le ministre de Napoléon à la cour de Munich est le comte Mercy d'Argenteau, t. 11, p. 49. — L'armée bavaroise commandée par le général de Wrède doit se porter sur Vienne, t. 11, p. 68 et 80. — Le roi de Bavière se rend aux eaux de Bade; t. 11, p. 84. — Un changement dans le système de la Bavière est signalé comme prochain, t. 11, p. 351. — Renseignemens obtenus de tous côtés sur la défection imminente de cette puissance, t. 11, p. 352. — La Bavière passe à l'ennemi. Traité de Ried, t. 11, p. 376.

- Napoléon apprend que l'armée austro-bavaroise s'avance pour lui couper le chemin, t. п, p. 462. Il renvoie à leur roi les Bavarois qui sont encore dans nos rangs, t. п, p. 464. Bataille de Hanau, t. п, p. 474.
- BATANNE (le cardinal de ) assiste au Concordat de Fontainebleau, t. 1, p. 52. — Est fait sénateur, t. 1, p. 59.
- Brausser (M. de), préfet du palais, suit l'empereur en cette qualité pendant la campagne, t. 1, p. 334.
- BERREN (combats de Gross et Klein), où l'armée du duc de Reggio échoue dans sa tentative sur Berlin, t. 11, p. 300.
- Belliand (le général de division comte) fait partie de l'état-major du prince de Nenfchâtel, t. 1, p. 334.
- Brilons (le maréchal duc de ) va prendre le commaudement d'un des nouveaux corps d'armée qui se rassemblent sur l'Elbe, t. 1, p. 67. - Il entre en ligne avec la grande-armée, t. 1, p. 73. - Commande le deuxième corps, t. 1, p. 337. - Le vice-roi, partant pour rejoindre l'empereur, laisse le duc de Bellune en observation sur la Saale, t. 1, p. 344. — Ce maréchal entre en ligne après la bataille de Bautzen, t. 1, p. 417. - Marche sur Glogau, t. 1, p. 435. - Débloque cette place, t. 1, p. 437. - A la bataille de Dresde il attaque de corps de Klenau, t. 11, p. 282. - Il nettoie les gorges de Tharand, t. 11, p. 290. - Il est placé en observation sur la frontière de Bohème, du côté d'Altembourg; t. 11. p. 325. — Il arrive à Leipsick pour soutenir l'armée du roi de Naples, t. 11, p. 380. - Il combat à Vachau le 16, t. 11, p. 387 et 397. — A Probetheyda le 18, t. н. p. 421. - Dans Leipsick le 19, t. 11, p. 433. - Il con-

duit l'attaque de notre avant-garde sur les Bavarois, dans la forêt de Hanau, t. 11, p. 475.

Braicsen (le général russe) arrive en ligne avec l'armée de réserve, dite de Pologne, t. 11, p. 363.

Benoist (M.) accompagne, comme secrétaire, M. de Bassano à l'armée, t. 1, p. 426.

BÉRANCER (le capitaine), officier d'ordonnance de Napoléon, est blessé à Lutzen, t. 1, p. 357. — Sa mission du côté d'Erfurt pendant l'armistice, t. 11, p. 50. — Est tué à la bataille de Dresde, t. 11, p. 271.

Berlin. Les cosaques arrivent autour de Berlin, t. 1, p. 70. - Le vice-roi y établit son quartier-général, ibid -Évacuation de Berlin, t. 1, p. 72. — Fausse attaque du vice-roi sur cette capitale, t 1, p. 122. - Après la victoire de Lutzen, le prince de la Moscowa est dirigé sur Berlin, t. 1, p. 368. - Arrivé à Luckau, ce maréchal se détourae pour venir prendre part aux batailles de Bautzen et Wurtchen, t. 1, p. 397 et suiv. - Après cette dernière bataille, c'est le duc de Reggio qui reprend le mouvement sur Berlin, t. 1, p. 417 .- La nouvelle de l'armistice l'arrête à quinze lieues de cette capitale, t. 11, p. 2. - A la rupture de l'armistice, le duc de Reggio se porte de nouveau contre Berlin, t. 11, p. 232. — Cette attaque échoue par la perte de la bataille de Gross-Beeren, t. 11, p. 300. - Napoléon veut recommencer cette opération, et se propose de l'exécuter lui-même, t. 11, p. 310. - La retraite de Blücher et de Bernadotte derrière la Saale découvre Berlin. Les généraux Reynier et Bertrand font un mouvement sur cette ville, t. 11, p. 370. - L'empereur change d'avis, et les rappelle sur Leipsick, t. 11, p. 378.

BERNADOUTE, prince de Suède. Son marché avec l'Angle-

terre aux dépens du Dauemarck, t. 1, p. 115. - Texte du traité qu'il vient de conclure avec l'Angleterre, t. 1, p. 281. - A débarqué le 18 mai à Stralsund, t. 1, p. 446. — Boulet tiré sur lui des remparts de Stettin, t. 11, p. 7. - On lui donne le commandement dans le nord de l'Allemagne, t. 11, p. 228. - Sauve Berlin par la victoire de Gross-Beeren, t. 11, p. 300. - Provoque les Saxons à déserter la cause française, t. 11, p. 559. — Emploie à cet effet le général Thielman, t. 11, p. 359. - Est rejoint par Blücher, et se décide à passer l'Elbe, t. 11, p. 564. - A l'approche de Napoléon, il se retire derrière la Saale, t. 11, p. 370. - Ses communications avec le nord de l'Allemagne sont coupées; ses ponts sur l'Elbe sont enlevés, t. 11, p. 571. — Hésitation dans ses mouvemens derrière la Saale, t. 11, p. 380. - Il arrive sur uous à Leipsick le 18, t. 11, p. 421. - Pénètre dans nos lignes par la trouée saxonne, t. 11, p. 426. ... Accueil embarrassé que lui font les rois après la bataille, t. 11, p. 448.

BERNARD (le colonel), aide-de camp de l'empereur, rétablit le pont de Dresde, t. 1, p. 381. - Se casse la jambe entre Gabel et Zittau, t. 11, p. 243.

BENTHER (le prince), major général. Voir Neurchate. (le prince de).

Bratann (le général) organise deux corps d'armée à Vérone, t. 1, p. 36. — Arrive sur la Saale, et commande le quatrième corps, t. 1, p. 322 et 323. — Commande l'extrême droite de notre ligne à la bataille de Lutzen, t. 1, p. 350 et suiv. — Son corps d'armée forme l'aile gauche à la bataille de Bautzen, t. 1, p. 403. — Marche sur la Haute-Silésie en côtoyant la Bohême, t. 1, p. 435. — Arrive du côté de Schweidnitz, t. 1, p. 438. — A la

bataille de Gross-Beeren, il est opposé au général prussien Tauentzien, t. 11, p. 302 — Soutient contre Blücher le combat de Wartenbourg, t. 11, p. 365. — Se rend maître des ponts que Blücher a jetés sur l'Elbe, t. 11, p. 371. — Arrivé à Leipsick il est chargé d'ouvrir la route de France, t. 11, p. 392. — Prend possession du pont de Lindenau, t. 11, p. 407. — Reçoit l'ordre d'aller s'assurer d'un pont sur la Saale, t. 11, p. 417. — Il l'exécute, t. 11, p. 430. — Pendant la retraite il ouvre la route, t. 11, p. 452. — Arrête l'ennemi à Naumbourg, t. 11, p. 458. — Repousse l'attaque des Bavarois à la deuxième journée de Hanau, t. 11, p. 480.

Bessière (le maréchal) Voyez Israie (le duc d').

BETEMAS (banquier à Francfort). L'empereur loge dans sa maison du faubourg à Leipsick, t. 11, p. 480.

BRUCKOT (le comte), administrateur supérieur du grandduché de Berg, vient travailler avec l'empereur à Mayence, t. 11, p. 84.

Bischoffwerd, ville située sur la route de Dresde à Bautzen; (combat de) le 12 mai, et incendie de cette ville, t. 1, p. 382. — L'empereur s'intéresse à ses malheurs, et lui accorde un premier secours de cent mille francs, t. 2, p. 399.

BLUCHER (le feld-maréehal). Sa proclamation aux Saxons, t. 1, p. 104. — Est des premiers à se porter contre nous; des ordres supérieurs le retiennent dans les environs d'Altenbourg, t. 1, p. 326. — Dirige l'attaque du centre à Lutzen. Il y est blessé, t. 1, p. 361. — Se soutient sur les hauteurs de Kreckwitz à la bataille de Bautzen, le 20 mai, t. 1, p. 406. — Il en est précipité le 21, à la bataille de Wurtchen, t. 1, p. 413. — N'at-

tend pas le terme de l'armistice pour recommencer la guerre en Silésie, t. 11, p. 236 - Napoléon marche à lui, t. 11, p. 244; et le rejette derrière la Katzbach, t. 11, p. 245 et 246. - Blücher revient sur le duc de Tarente, et gagne sur lui la bataille de la Katzbach, t. 11, p. 305. - Poursuit l'armée française jusqu'à Bautzen, t. 11, p. 324. — L'empereur se porte à la traverse, et fait reculer Blücher, t. 11, p. 326. - Le fils de ce général est fait prisonnier dans un combat de cavalerie sur la frontière de Bohème, t. 11, p. 353. -- Blücher s'étant avancé de nouveau, Napoléon se porte encore une fois à sa rencontre, t. 11, p. 334. - Blücher fait sa jonction avec Bernadotte par la rive droite de l'Elbe, t. 11, p. 364. — Il passe l'Elbe à Wartenbourg, et combat le général Bertrand, t. 11, p. 365. - Pris au dépourvu par Napoléon, il se retire derrière la Mulde, et ensuite derrière la Saale, t. u, p. 367. — Ses communications avec Berlin sont interceptées; ses ponts de Wartenbourg lui sont enlevés par le général Bertrand, t. u, p. 371. -Il revient sur nous à Leipsick, et attaque le duc de Raguse, t. 11, p. 397. - Le 18 il recommence ses attaques sur la Partha, et 'ne peut passer la rivière, t. II, p, 421. - Le 19 il attaque le faubourg de Halle, t. 11, p. 440. — Il parvient à y pénétrer et. 11, p. 445. — Il poursuit l'armée française dans sa retraite sur Erfurt, t. 11, p. 452 et 464.

Bonkus. L'empereur y entre par la route de Zittau à Gabel, t. 11, p. 238.

BONNET, général de division. Sa division fait partie du corps du duc de Raguse, t. 1, p. 330.

Bonna. Le quartier-général de Napoléon s'y établit le 4 mai au soir, t. 1, p. 370.

- Boumm (M). Sa déclaration dans l'affaire Malet, t. 1, p. 162.
- Bounque (le général) réorganise les dépôts de cavalerie à Berlin, t. 1, p. 35.
- Bounsor (M.) dirige les bureaux des relations extérieurs à Dresde, t. 1, p. 426.
- Bounzina (M.), évêque d'Évreux, assiste au concordat de Fontainebleau, t. 1, p. 52. Reçoit la croix d'officier de la Légion d'honneur, t. 1, p. 59. —Est fait sénateur, t. 1, p. 59.
- BOYELDIEU (le général) commande une division de la garde sous le duc de Trévise, t 1, p. 530. A la bataille de Dresde, débouche par la barrière de Dispodiswalde, et s'y fait blesser, t. 11, p. 272.
- Baritmau, sur la frontière de Bohème. L'empereur y passe la nuit du 10 au 11 septembre, t. 11, p. 332.
- Bahne (la ville de) est occupée par le général Tettenborn, t. n., p. 357.
- Brenier (le général). Sa division fait partie du corps du prince de la Moscowa, t. 1, p. 330. Est blessé à Lutzen. Il est remplacé par le général Albert, t. 1, p. 357.
- Brislau. Texte des édits de Breslau, t. 1, p. 224. Le général Lauriston prend possession de cette ville, t. 1, p. 441. Offrait un des points difficiles de la négociation de l'armistice, t. 1, p. 444.
- Broglio (M. de), auditeur au conseil d'état, est attaché à la légation française au congrès de Prague, t. 11, p. 71.
- BRUYÈRES (le général ) est tué au combat de Reichenbach, t. 1, p. 421.
- Bunna (le général autrichien). Sa première mission à Paris, fin de décembre 1812, t. 1, p. 40. — Deuxième mission de M. de Bubna. Il arrive à Dresde après la victoire de Lutzen, t. 1, p. 390. — Sa lettre à M. de Stadion, pour

menager un armistice, t. 1, p. 393. — Il repart peur Vienne, t. 1, p. 395. — Il revient à ses conférences à Liegnitz, avec le duc de Bassano, t. 1, p. 444. — Il repart pour Vienne, t. 1, p. 444. — Il retourne à Dresde quand l'empereur y arrive, après la conclusion de l'armistice, t. 11, p. 15. — Texte de sa note du 11 juin, t. 11, p. 115. — Est chargé de communications directes avec l'empereur d'Autriche, dans les derniers momens du congrès de Prague, t. 11., p. 94. — Il porte lui-même à Prague la nouvelle que Napoléon cède sur tout ce qui est en contestation, t. 11, p. 97.

Bulow (le général prussien) livre le passage de l'Oder aux Russes de Wittgenstein, t. 1, p. 68. — Est opposé au duc de Reggio, et couvre Berlin, t. 1, p. 417.

Busau (le major saxon) passe à l'ennemi avec son bataillon, t. 11, p. 35g.

Bunzlau, ville située sur la route de Dresde à Breslau. Koutousoff-Smolenskoï y meurt, t. 1, p. 452. — L'empereur y passe la journée du 26 mai, t. 1, p. 338. — Il s'y arrête de nouveau le 7 juin, revenant à Dresde après la conclusion de l'armistice, t. 11, p. 12.

Buschwirz (Klein), village de la plaine de Wurtchen. Après la victoire de Wurtchen, l'empereur fait dresser sa tente devant l'auberge de Klein-Burschwitz, t. 1, p. 414.

CARRES (M. de), auditeur au conseil d'état, accompagne M. de Bassano à l'armée, t. 1, p. 426; est secrétaire de la légation française au congrès de Prague, t. 11, p. 71.

CACRIM, ingénieur. Le port qu'il vient de creuser dans le granit de Cherbourg est livré à la mer le 15 août, t. 11, p. 345.

- CADORE (M. de Champagny, duc de) assiste à plusieurs conseils teurus aux Tuileries, t. 1, p. 24. — Est chargé des fonctions de secrétaire de la régence, t. 1, p. 125.
- CAPPARELLI (le général) commande l'armée du nord d'Espagne à Burgos, t. 1, p. 52. — Est chargé du commandement de la garde de la régence, t. 1, p. 125.
- Gambacánes (le prince archichancelier) assiste aux conseils qui se tiennent aux Tuileries, t. 1, p. 24. Est donné pour principal conseil à la régente, t. 1, p. 125.
- CAMMAONE (le colonel), à la bataille de Dresde, fait prisonnier un bataillon autrichien et prend un drapeau, t. 11, p. 274.
- CANAUX. Relevé des principaux canaux construits sous l'administration impériale, t. 1, p. 80.
- Camouville (le baron de), maréchal des login du palais, fait la campagne avec la maison de l'empereur, t. 1, p. 334.
- CARAMAN (le baron), officier d'ordonnance de l'empereur, fait la campagne en cette qualité, t. 1, p. 534. Sa mission à Hambourg, t. 11, p. 50. Sa mission auprès du duc de Reggio, marchant sur Berlin, t. 11, p. 232.
- CARRA-SAINT-CYR (le général) évacue Hambourg, t. 1, p. 121.
- Castielient (le maréchal Augereau, duc de) commande à Berlin au moment où l'on y apprend la défection du général Yorck, t. 1, p. 51. Il continue de commander dans cette capitale après le départ du roi de Prusse pour Breslau, t. 1, p. 66. A l'ouverture de la campagne, il revient sur le Rhin et prend le titre de gouverneur militaire des grands-duchés de Wurtzbourg et de Francfort, t. 1, p. 520. Il réunit un corps d'observation à Wurtzbourg, t. 11, p. 4. Il joindra ses forces à celles de la Bavière, pour pénétrer au cœur des états héréditaires, t. 11, p. 80. Ce maréchal et son corps d'armée

sont rappelés de la Bavière sur Leipsick, t. 11, p. 354.

— Il arrive à Leipsick après avoir passé sur le corps de l'ennemi au combat de Naumbourg, t. 11, p. 379. — A la bataille de Leipsick, il est placé entre Dosen et Mark-kleeberg; distribution des aigles, t. 11, p. 386.—Combat à Markkleeberg, t. 11, p. 395. — Combat à Probstheyda, t. 11, p. 421. —Le 19, il rentre dans Leipsick, t. 11, p. 433. — Après l'explosion du pont, il accourt auprès de l'empereur, t. 11, p. 443.

CASTELBRAGE (M. de), ministre anglais. Extrait de son discours au parlement, concernant le bon emploi des subsides accordés aux alliés, t. 11, p. 487.

CAULAINCOURT. Voyez VICENCE (duc de ).

CAVALERIE. Mesures prises, en arrivant de Moscou, pour la réorganisation de la cavalerie, t. 1, p. 35.

CESSAC (M. Lacuée, Comte de) assiste aux conseils de la guerre qui sont tenus aux Tuileries, t. 1, p. 25.

CHABROL (le comte). Son discours lorsqu'il remplace le comte Frochot dans la préfecture de la Seine, t. 1, p. 22.

CHAMPAGHT. Voyes CADORE (duc de ).

CHAPTAL (le comte ) assiste à plusieurs conseils tenus aux Tuileries, t. 1, p. 25.

GEARPERTIER (le général de division) commande une division dans l'armée du duc de Tarente, t. 1, p. 330. — Attaque les Bavarois dans la forêt de Hanau, sur la droite t. 11, p. 475.

Chansoure. Voyage de l'impératrice Marie-Louise à Cherbourg; le nouveau port est ouvert devant elle à l'Océan, t. 11, p. 343.

GLAPARÈDE (le général de division) commande une division dans le corps du maréchal Saint-Cyr, t. 1, p. 330.

- Caus, secrétaire particulier du duc de Rovigo. Sa déclaration dans l'affaire Malet, t. 11, p. 163.
- Coldits. Le quartier-général de l'empereur s'y établit le 5 mai, t. 1, p. 371.
- Colin, premier contrôleur de la maison de Napoleon, à la journée de Bautzen, t. 1, p. 407.
- Collin DE Sussy (le comte), ministre du commerce, assiste à plusieurs conseils que l'empereur tient aux Tuileries, t. 1, p. 25.
- COMMERCE. Sa prospérité croissante, t. r., p. 76.
- Communes. Opérations de finances fondées sur la vente des biens-fonds communaux, t. 1, p. 95.
- Commans (le général de division) commande une division dans le corps du duc de Raguse, t. 1, p. 350. Beau fait d'armes de sa division dans la plaine de Lutzen à Starsiédel, t. 1, p. 356. Il enlève la ville de Bautzen par un coup de main, t. 1, p. 404. Blessé sous Leipsick au combat de la Partha, t. 11, p. 406.
- Concornar de Fontainebleau. Détails sur la négociation et la ... signature de ce traité, t. 1, p. 52. Texte du Concordat et du décret qui le rend exécutoire, t. 1, p. 193 et 196.
- Concrès de Prague. Voyez Négociation.
- Conscairtion. 1°. Levée de troupes en arrivant de Moscou, t. 1, p. 34. 2°. A la suite de l'affaire d'Yorck, t. 1, p. 47. 3°. Levée à la nouvelle de la rupture de la Prusse, t. 1, p. 111. 4°. Levée particulière pour les armées d'Espagne, t. 11, p. 81. 5°. Enûn levée ordonnée à la nouvelle de la rupture de l'Autriche, t. 11, p. 250.
- Conscrits réfractaires. Détails sur leur nombre ; on s'occupe de les rallier sons les drapeaux, t. 1, p. 112.

- Consuls fréquens que l'empereur tient dans les premiers momens de son retour aux Taileries. Indication des principaux conseillers qu'il y réunit, t. 1, p. 24.
- Conseils d'état. Déclarations des sections du conseil d'état dans l'affaire du conste Frochot, t. 1, p. 179.
- Contributions directes et indirectes. Aperçu des recettes sous le gouvernement impérial, t. 1, p. 90.
- Coasimau (le général aide-de-camp de l'empereur) commande la cavalerie du général Vandamme; il vient annoncer à Napoléon le désastre de Culm, t. 11, p. 319.
- Coars Danies. Formation des corps de la grande armée, t. 1, p. 36.
- Comonnement. Disposition pour celui de l'impératrice Marie-Louise et de son fils, t. 1, p. 22. — L'urgence des circonstances fait renoncer à ce projet, t. 1, p. 124.
- Choatis. Cette province s'insurge en faveur des Autrichiens, t. 11, p. 349.
- Culm, ville sur la frontière de Bohème; (désastre de) essuyé par le corps de Vandamme, t. 11, p. 313,
- Curial (le général de division) commande les chasseurs à pied de la garde, t. 1, p. 330. A la bataille de Vachau, le 16, sa division fait prisonnier le général Merfeldt, t. 11, p. 403. A la bataille de Hanau, il débouche du bois sur les Bavarois, t. 11, p. 477.
- Cusrain, place forte sur l'Oder. L'ennemi investit cette place; le général Fornier d'Albe est chargé de la défendre, t. 1, p. 71. État dans lequel l'armistice la trouve, t. 11, p. 7.
- CZENTOSCHAU (le fort de), en Pologne, s'est rendu, t. 11, p. 2.
- Czerniczer (le général russe). Bal qui lui est donné par les dames de New-Stettin, t. 1, p. 68. Son expédition

du côté de Leipsick arrêtée par l'armistice, t. 11, p. 2.

— Il s'empare de Cassel et jette l'alarme dans la Westphalie, t, 11, p. 357.

DARNERS (le général hollandais) est chargé de défendre Modlin, t. 1, p. 6a.

Dantaire (le maréchal Soult, duc de) commande la vieille garde, t. 1, p. 324. — Il a le commandement supérieur du centre et de la gauche à la bataille de Bautzen, t. 1, p. 403. — Est envoyé de Dresde aux Pyrénées pour arrêter la marche de Wellington, t. 11, p. 65. — Son quartier-général s'établit à Saint-Jean de Luz, t. 11, p. 346.

Danmarck (situation difficile du) après l'évacuation d'Hambourg. Napoleon laisse le roi, maître de s'arranger avec les alliés et renvoie les matelets danois qui sont sur notre flotte de l'Escaut, t. 1, p. 122. — Marche fait par Bernadotte aux dépens du Danemarck, t. 1, p. 114. — Après la bataille de Lutzen, les Danois rentrent dans notre alliance et leurs troupes se replacent sous les ordres du prince d'Eckmülh, t. 11, p. 5. — Mission du président de Kaas. Nouveau traité qui resserre l'alliance entre la France et le Danemarck, t. 11, p. 15. — Le ministre de l'empereur à Copenhague est le baron Alquier, t. 11, p. 49.

DANTZIG. Le général Rapp a pris le commandement de cetté forteresse, t. 1, p. 30. — Troupes que le roi de Naples lui laisse pour garnison, t. 1, p. 63. — Ce qui s'est passé dans cette place pendant la première partie du siège, t. 11, p. 8.

Dannsbar (le grand-duc de Hesse), vient faire visite à l'empereur à Mayence, t. 1, p. 320. — Le ministre

de l'empereur auprès de ce prince est M. de Vandeuil, t. 11, p. 49.

Daw (le somte), ministre secrétaire d'état, tient la plume à tous les conseils que l'empereur réunit aux Tuileries, t. 1, p. 25. — Est avec l'empereur dès l'entrée en campagne, et travaille avec lui à Erfurt, t. 1, p. 328. — Réunit aux fonctions de secrétaire d'état belles d'intendant supérieur de l'urmée, t. 11, p. 54. — Sa lettre donnant à Paris des nouvelles de l'excursion de l'empereur en Luzace, t. 11, p. 249.

DAVOUT. Voir ECRMULE (le prince d').

DECAUX (le colonel), chef du bureau du génie au ministère de la guerre, est appelé aux conseils de la guerre que l'empereur tient aux Tuilerèes, c. 2, p. 25.

DEFEAR (le général), aide de camp de l'empereur, fuit la campagne en cette qualité, t. 1, p. 535.

DELMAS (le général de division) remplacé le général Girard blessé a Lutzen, dans l'armée du prince de la Moscowa, t. 1, p. 330. — A Leipsick, le 16, il tombe sous le feu des Saxons, t. 11, p. 425.

DERHEWITZ (bataille de) perdue par le prince de la libecowa, t. 11, p. 328.

DENSEÉE (fils), inspecteur aux revues, attaché à l'état major du prince de Neufchâtel pendant la campagne; t. 1, p. 334.

Dérenses publiques. Aperçu des dépenses de l'état sons le gouvernement impérial, t. 1, p. 95:

DE PORTEON (le colonel du génie) est envoyé pour fortifier et défendre Hambourg, t. 11, p. 24.

DESAIX (le baron), officier d'ordonnance de l'empereur, fait partie de la maison militaire de l'empereur pendant la première période de la campagne. (Il passe ensuite au commandement d'un escadron des gardes d'honneur. ) T. 1, p. 334.

DESSAU (le prince régnant de). L'envoyé de Napoléon auprès de ce prince est l'auditeur Rumigny, t. 11, p. 49. DEVIENNE (M.), page des chasses, fait cette campagne avec la maison militaire de l'empereur, t. 1, p. 334.

Donna (petite ville de la campagne de Dresde). L'empereur y passe la nuit du 8 au 9 septembre, t. 11, p. 331. — Donsnowski (le général) contient les efforts de Blücher sur la Partha pendant la bataille de Leipsick, t. 11, p. 406, 429, 441. Dans la retraite, Napoleon confère avec lui sur les dispositions des Polonais, t. 11, p. 459.

Dona (le cardinal). Voir Concordat de Fontainebleau, t. 1, p. 152. — Il remplit les fonctions de grand-maître des cérémonies et présente la plume à la signature du Concordat. Napoléon lui donne l'aigle d'or de la légion-d'honneur, t. 1, p. 58.

Donneur (le général) tombe avec ses troupes légères sur la division Pescheux, t. 11, p. 357.

Dresde (la ville de), capitale de la Saxe. Esprit hostile des habitans envers l'armée française, t. 1, p. 120. — Évacuation de cette ville, nos troupes se retirent sur la Saale, t. 1, p. 120. — Le 8 mai, l'armée française rentre à Dresde, t. 1, p. 372. — Premier séjour de l'empereur à Dresde, t. 1, p. 383 et suivantes. — Le roi de Saxe y revient, t. 1, p. 387. — L'empereur y rentre le 10 juin au matin après la conclusion de l'armistice, t. 11, p. 13. — Napoléon s'occupe de fortifier cette ville: si la guerre recommence, elle sera le centre de ses opérations, t. 11, p. 20. — Coup d'œil sur cette capitale pendant l'armistice, t. 11, p. 57. — Fête de Napoléon à Dresde, t. 11, p. 91. — A la reprise des hostilites, NaTome II, 2º. Édit.

p. 476.

poléon quitte cette ville, t. 11, p. 234. - L'ennemi sortant de la Bohème marche sur Dresde, t. 11, p. 251. -Mission du baron Gourgaud à Dresde, 256; situation critique de cette ville, t. 11, p. 257. - L'empereur y arrive le 26 août au moment où l'ennemi commence son attaque. t 11, p. 264. -Bataille de Dresde, le 26, t. 11, p. 268. - Le 27, t. 11, p. 275. - Le 28, poursuite de l'ennemi, t. 11, p. 290. - Secours aux habitans qui ont été blessés, t. 11, p. 289. - Wittgenstein marche de nouveau sur Dresde, t. 11, p. 330. - Il est repoussé, et quelques jours après il fait une nouvelle tentative, t. 11, p. 333. — Toutes les combinaisons de la position de Dresde se trouvent à peu près épuisées, t. 11, p. 335. - Napoléon quitte cette ville le 7 octobre, t. 11, p. 366. Il y laisse le maréchal Saint-Cyr, t. 11, p. 367. Daouor (le général), aide de camp de l'empereur, à la journée de Lutzen, dirige quatre-vingts pièces d'artillerie au moment où la victoire se décide en notre faveur. t. 1, p. 362. - Remplace le comte de Lobau dans les fonctions d'aide-major général de la garde, t. 11, p. 325. - A la bataille de Hanau, il attaque audaciensement les Bavarois avec les seules pièces de la garde, t. 11,

Dusan (ville de Saxe). Le quartier impérial y arrive le 10 octobre, t. 11, p. 370. — Napoléon y délibère trois jours et change ses plans, t. 11, p. 372 et suivantes.

DUBRETON (le général de division) commande une division dans l'armée du duc de Bellune, t. 1, p. 330. — Attaque les Bavarois sur la gauche dans la forêt de Hanau, t. 11, p. 475.

Duroux (le général de division) commande une division dans l'armée du général Vandamme, t. 1, p. 330.

- DUFRESNE (l'inspecteur aux revues) est attaché pendant la campagne à l'état major du prince de Neuchâtel, t. 1, p. 334.
- Dufresse (le général), gouverneur de Stettin. Sa belle résistance, t. 11, p. 7. Sa correspondance avec les généraux prussiens, t. 11, p. 1111.
- DUCHANI (le cardinal). Voyes le Concondat de Fontainebleau, t. 1, p 52.
- Dulaulor (le général) commande l'artillerie de la garde, t. 1, p. 325.
- Dumas (le général Mathieu) dirige l'administration militaire de l'armée, t. 1, p. 325.
- DUMONCEAU (le général de division) commande une division dans l'armée du général Vandamme, t. 1; p. 330.
- Dunoustien (le général) commande une division de la garde, t. 1, p. 530. Sa division enlève le village de Kaya à la bataille de Lutzen; le soir elle repousse un houra de cavalerie; t. 1, p. 363. A Wurtchen elle pénètre dans les lignes de l'ennemi, t. 1, p. 412. Ce général est nommé commissaire pour l'exécution de l'armistice, t. 1, p. 448. A la bataille de Dresde il est blessé, t. 11, p. 271. Sa division repousse une attaque de nuit, t. 11, p. 274.
- Dunoc. Foyez FRIOUL (duc de ).
- Dunosner (le général), aide de camp de l'empereur, est nommé gouverneur de Dresde, t. 1, p. 377.
- DURUTTE (le général de division) commande une division dans l'armée du général Reynier, t. 1, p. 330.
- DUVIVIER, ingénieur-géographe, fait cette campagne à la suite du cabinet, t. 1, p. 334.
- Duvoisin (M.'), évêque de Nantes. Voyez le Concondat de Fontainebleau, t. 1, p. 52. L'empereur lui donne la grand'croix de la Réunion, t. 1, p. 59. Sa mort Te-

moignage de considération donné à cette occasion au clergé de France, t. 11, p. 67.

- Éblí (le général) meurt dans la retraite de la Prusse-Orientale, t. 1, p. 46.
- ÉCHELLES DE SAVOIE. La galerie de cette route est ouverte le 15 août, t. II, p. 343.
- Examples en Saxe. Le quartier-général de Napoléon yarrive à l'ouverture de la campagne, t. 1, p. 335. L'armée s'y retrouve le 21 octobre, après avoir achevé un cercle de gloire et de malheurs, t. 11, p. 458.
- ECEMULA (le maréchal Davout, prince d') quitte Posen, et va prendre le commandement d'un des nouveaux corps d'armée qui se rassemble sur l'Elbe, t. 1, p. 67. - Arrive sur l'Elbe, t. 1, p. 73. - Est envoyé à Dresde par le vice-roi, coupe le pont de l'Elbe, et se retire sur la Saale, t. 1, p. 121. - L'empereur l'envoie sur le Bas-Elbe pour rétablir dans la soumission les peuples de la trente-deuxième division militaire (Hambourg), t. 1, p. 320. - L'armistice le trouve en possession de Hambourg, t. 11, p. 5. - Lettre de Napoléon contenant les instructions qu'il donne au maréchal pour mettre Hambourg en état de défense, t. 11, p. 105. - Marche du prince d'Eckmülh combinée avec celle du duc de Reggio sur Berlin, t. 11, p. 232. — Il s'avance jusqu'à Rostock et Schwerin, et s'arrête à la nouvelle de Gross-Beeren, t. 11, p. 304. — L'armée quittant l'Allemagne le laisse à Hambourg, t. 11, p. 467.
- ÉDESSE (l'archevêque ) Voyez au Concondat de Fontainebleau, t. 1, p. 52.
- Egliss (affaires de l'). Voyc: Concordat. Querelles ecclesiastiques, t. 11; p. 67.

ELLEMBOURG, ville de Saxe. Le quartier impérial y arrive le 9 octobre; le roi de Saxe y reste quelques jours, t. 11, p. 370.

Elbe (fleuve). La grande armée revenant de Russie arrive sur l'Elbe et s'y arrête, t. I, p. 71. - Les troupes légères de l'ennemi franchissent cette ligne du côté de Hambourg et de Dresde, t. 1, p. 121. - Après la victoire de Lutzen, l'armée française effectue le passage de l'Elbe sur un pont qu'elle jette à Prietnitz et sur les ponts de Dresde qu'elle rétablit, t. 1, p. 380. - Dispositions que fait Napoléon pour s'établir sur ce fleuve dans le cas où l'armistice ne donnerait pas la paix, t. 11, p. 23. - Bernadotte passe l'Elbe à Roslaw, du côté de Dessau, t. 11, p. 364. - Blücher le passe à Wartenbourg, t. 11, p. 364. - Napoléon, sortant de Dresde, manœnvre sur Magdebourg pour prendre la ligne de l'Elbe, t. 11, p. 367. - Il change de dessein, et marche sur Leipsick, t. 11, p. 378. - L'armée, effectuant sa retraite sur Erfurt, abandonne les garnisons des places de l'Elbe, t. 11, p. 467.

Émy (le colonel du génie) perfectionne les deux citadelles d'Erfurt, t. 11, p. 24.

Envar. Napoléon, à son retour de Russie, s'arrête à Erfurt pour y travailler avec M. de Saint-Aignan, t. 1, p. 6. — Au moment de recommencer la campagne, il arrive à Erfurt, t. 1, p. 321. — Il y achève l'organisation de son armée, t. 1, p. 328. — Les fortifications de cette place sont perfectionnées par le colonel Émy, t. 11, p. 24. — Retraite sur Erfurt, t. 11, p. 452. — L'empereur y arrive dans la nuit du 22 au 23 octobre, t. 11, p. 460. — Il en part le 25, t. 11, p. 472.

ESPACHE. Événemens survenus en Espagne pendant la

deuxième partie de l'année 1812, t. 1, p. 30. -- Depuis le 20 octobre, les armées françaises ont repris l'offensive, le roi Joseph est rentré à Madrid, t. 1, p. 51. Le général anglais Wellington, après s'être avancé jasqu'à Burgos, vient de se retirer sur le Portagal, t. 1, p. 31. - Le maréchal Suchet reste paisible possesseur du royaume de Valence, t 1, p. 33. - Force actuelle de l'armée d'Espagne, t. 1, p. 55. - Ce qui s'est passé en Espagne pendant le mois de juin. Expédition de Murray sur Tarragone, t. 11, p. 61. - Marche offensive de Wellington, t. u, p. 65. - Perte de la bataille de Vittoria, t. 11, p. 64. — Le maréchal Soult court de Dresde aux Pyrénées pour arrêter l'ennemi, t. 11, p. 65. — Instructions données aux maréchaux Soult et Suchet changés de couvrir la frontière des Pyrénées, t. 11. p. 81. - Les dispositions de ces deux maréchaux éloignent le danger, t. 11, p. 346.

Essense (le maréchal Massena, prince d') reste charge de la défense des côtes de la Provence et du Languedoc, t. 1, p. 123.

Estaterra (de Paris). Détails sur les correspondances que l'empereur reçoit habituellement par cette voie, t. 11, p. 47.

Évair (le colonel), chef du buseau d'artifierie au ministère.

de la guerre, est appelé aux conseils de la guerre qui se tiennant aux Tuiteties, t. 1, p. 25.

EUGENE (le prince). Voyes Vice-Roi.

Excellens (le général ) chasse l'avant-garde bavaroise du défié de Geluhausen, t. 11, p. 473.

FAIR (le baron), searétaire du cabinet, fait le service du cabinet pendant cette campagne, t. 1, p. 354.

- FELTRE (le général Clarke, ministre de la guerre, duc de ) est appelé aux conseils qui se tiennent aux Tuileries, t. 1, p. 25.
  - FERENTHEIL (le baron de) annonce que le feu éclate dans un des faubourge de Gorlitz, t. 11, p. 12.
  - FERRERI (M.), page de l'empereur, fait cette campagne, t. r., p. 334.
- Finances. État de la situation des finances de l'empire, t. 1, p. 90.
- FLANAUT (le général), aide de camp de l'empereur, est envoyé auprès du roi de Saxe pour lui annoncer la prochaine ouverture de la campagne, t. 1, p. 319. Va recevoir le roi de Saxe sur la frontière de ses états, lorsqu'il y rentre, t. 1, p. 387. Est nommé commissaire pour l'exécution de l'armistice, t. 1, p. 448.
- FLURY (M.) dirige les bureaux des relations extérieures à Dresde, t. 1, p. 426.
- FORTAIREMENTAU. Napoléon s'y rend pour terminer ses différens avec le pape. Noms des principaux personnages qui s'y trouvent, t 1, p. 52.
- FORTANELLI (le général), ministre de la guerre d'Italie, poursuit avec activité les remontes en Italie, t. 1, p. 35. Remplace le général Pery au corps du général Bertrand, t. 1, p. 330.
- Fortants (le comte de ). Son discours en faveur de l'hérédité du trône impérial, t. 1, p. 22.
- Fortsmille (le colonel) fait cette campagne auprès du prince de Neuchâtel, t. 1, p. 334.
- FORNIER D'ALBE (le général) est chargé de la défense de Custrin, t. 1, p. 71.
- Forters (Klein-). L'empereur passe dans ce village la nuit qui précède la bataille de Bautzen, t. 1, p. 400.

- France. Inquiétude des esprits au moment d'une nouvelle campagne, t. 1, p. 124. Suite des nouvelles de France, t. 11, p. 65. Après la bataille de Dresde. Paris est resté dix-huit jours sans nouvelles de l'armée. t. 11, p. 344. Dévouement qui semble éclater à la voix de Marie-Louise, t. 11, p. 461.
- FRANCFORT sur le Mein. L'empereur y arrive le 31 octobre, t. 11, p. 480.
- Franquement (lieutenant général wurtembergeois). Sa division fait partie du quatrième corps, t. 1, p. 423. Elle se distingue à Wurtchen, où ce général est blessé, t. 1, p. 413.
- Fardericas (le général) est blessé sous Leipsick, au combat de la Partha, t. 11, p. 406.
- Fazsazi (le général autrichien) prend le commandement de l'armée austro-bavaroise après la blessure du général de Wrede, t. 11, p. 481.
- FRESSIMET (le général de division). Sa division fait, partie de l'armée du duc de Tarente, t. 1, p. 330.
- Farybourg, t. 11, p. 453.
- FRIANT (le général de division) commande les granadiers de la garde, sous le duc de Dalmatie, t. 1, p. 530. — Prend part à la bataille de Hanau, t. 11, p. 479.
- FRIOUL (Duroc, duc de) suit les détails du commandement de la garde, sous le titre de major général, t. 1, p. 524. Est blessé à mort par un boulet, au combat de Makersdorff, t. 1, p. 422. Napoléon achète la maison où Duroc est mort, et y fait placer une inscription, t. 1, p. 426.
- FROCHOT (le comte), préset de la Seine, compromis dans

- l'affaire Malet. Déclarations à ce sujet. Sa destitution, t. 1, p. 21 et 154.
- FROMONT (M.) dirige les bureaux des relations extérieures à Dresde, t. 1, p. 426.
- GABEL. L'empereur fait une reconnaissance en Bohème, en se dirigeant de Zittan sur Gabel, t. 11, p. 239.
- Galbois (le colonel) fait cette campagne auprès du prince de Neuchâtel, t. 1, p. 334.
- GARDES D'HONNEUR. Levée des 4 régimens de gardes d'honneur, t. 1, p. 113.
- Garnier (le sénateur) est appelé à divers conseils tenus aux Tuileries, t. 1, p. 25.
- GARNISONS laissées dans les places de la Vistule, t. 1, p. 62.
  - Dans celles de l'Oder, t. 1, p. 71. État dans lequel l'armistice les trouve, t. 11, p. 6. Instructions qui leur sont données lors de la reprise des hostilités, t. 11, p. 82. Garnisons qui restent sur l'Elbe lorsque l'armée revient sur le Rhin, t. 11, p. 467.
- GASSENDI (le général), sénateur, est appelé aux conseils de la guerre que l'empereur tient aux Tuileries, t. 1, p. 25.
- GÉRARD (général de division) commande une division dans l'armée du duc de Tarente, t. 1, p. 330.
- GERMAIN (le comte ) réside à Wurtzbourg comme ministre de l'empereur, t. 11, p. 49.
- GIRARD (le général) commande une division dans le corps du maréchal Ney, t. 1, p. 330. — Blessé à Lutzen, ne veut pas qu'on l'emporte, t. 1, p. 357. — Sorti de Magdebourg éprouve un échec à Belzig, t. 11, p. 304.
- Giular (le général) commande les Autrichiens au combat de Lindenau, t. 11, p. 407.

GLOGAU, place forte sur l'Oder. L'ennemi investit cette place. Le général Laplane est chargé de la défendre, t. 1, p. 71. — Elle est débloquée par le duc de Bellune, t. 1, p. 437.

Gozzassponer, village de Silésie. Les premières conférences pour l'armistice s'y tiennent, t. 1, p. 443.

Gorlitz, ville de Lusace. Évacuée par l'ennemi après la bataille de Wurtchen. — Le quartier-général de Napoléon y arrive, t. 1, p. 425. — Après la conclusion de l'armistice, Napoléon revenant à Dresde s'arrête le 2 juin à Gorlitz: le feu éclate dans un faubourg: secours accordés par Napoléon, t. 11, p. 12.

Gonscann (Klein- et Gross-), villages de la plaine de Lutzen, sont pris et repris à la bataille de Lutzen, t. 1, p. 344 et suiv.

Gossa, village de la plaine méridionale de Leipsick. Pris et repris à la bataille du 16 octobre, t. 11, p. 399.

Gorna (la ville de). Le quartier impérial s'y arrête dans la retraite le 25 octobre, t. 11, p. 472.

Gorsa (le prince de Saxe-) vient à Erfart faire visite à l'empereur, t. 1, p. 328.

Gouss (le général) est tué à Lutzen, t. 1, p. 357.

Gourgann (le colonel), premier officier d'ordonnance, fait en cette qualité la campagne auprès de Napoléon, t. 1, p. 333.— Sa mission à Dresde; il est chargé-de voir si cette ville peut tenir encore deux jours, t. 11, p. 256.

— Son rapport sur la situation de Dresde, t. 11, p. 257. Il retourne à Dresde annoncer que Napoléon arrive, t. 11, p. 260. — Mission qui lui est donnée à la lataille de Dresde, t. 11, p. 280. — Il est chargé de brûler le pont de Freybourg après le passage de l'arrière-garde, t. 11, p. 457.

- GRANDRAU (le général) défend Stettin, t. 1, p. 71.
- GRAUDENTZ, place forte sur la Vistule. Garnison laissée dans cette place, t. 1, p. 63.
- Grenier (le général) arrive sur l'Oder avec des troupes qu'il amène d'Italie, t. 1, p. 51 et 70. Est revenu en Italie pour y servir comme lieutenant du prince Eugène, t. 11, p. 67. Il enlève le camp de Feltritz, t. 11, p. 350.
- Gaes (le général). A la bataille de Dresde, se jette dans la redoute de la poste de Freyberg, et s'y fait blesser, t. 11, p. 271.
- Gaussa (le général) est tué à Lutzen, t. 1, p. 357.
- Gaurène (le général de division) commande une division dans l'armée du maréchal Qudinot, t. 1, p. 530.
- GUIDAL (le général), complice dans la conspiration Malet, t. 1, p. 15.
- Guillemmor (le général de division) commande une division dans l'armée du duc de Reggio, t. 1, p. 330. Beau mouvement qu'il fait faire au douzième corps pendant la bataille de Gros-Becran, t. 11, p. 302. Est opposé au général Borstel dans le combat de Dennewits, t. 11, p. 529.
- Geror (genéral de division) communes une division de cavalerie de la garde per espe 330. Il est fait prisonnier à la bataille de Culm, t. 21, p. 320.
- Hamsunge (immurrection de), et évacuation de cette ville par le général Carra-Saint Cyr, t. 1, p. 121. Le prince d'Edkawilh est chargé de la faire rentrer dans le devoir, t. 1, p. 320. Elle présente une des principales difficultés dans la négociation de l'armistice, t. 1, p. 446. La nouvelle de l'armistice trouve le marchal

Davout en possession de cette ville et de Lubeck, t. 11, p. 5. — Lettre de Napoléon sur la manière de mettre Hambourg en état de défense, t. 11, p. 105.

HANAU (bataille de), t. 11, p. 474.

- HARDENBERG (M. de), ministre de Prusse. Proposition qu'il fait d'un armistice sous la médiation de la Prusse, t. 1, p. 237.
- HARTAU, petit château situé sur la route de Dresde à Bautzen. Le quartier-général de Napoléon y arrive le . 28 mai, t. 1, p. 398. Il y revient le 4 septembre, t. 11, p. 326; et le 22 du même mois, t. 11, p. 335.
- HATZFELD (le prince de) est chargé par la Prusse de proposer une alliance de famille, t. 1, p. 54.
- HAURE (le général) est chargé de défendre Zamose, t. 11, p. 62.
- HAUTERIVE (M. d'), conseiller d'état, est appelé aux conseils des relations extérieures qui se tiennent aux Tuileries, t. 1, p. 25.
- HAYNAU. La division Maison y est surprise, t. 1, p. 437.

   L'empereur, revenant à Dresde après la conclusion de l'armistice, passe à Haynau la nuit du 6 au 7. juin, t. 11, p. 12.
- Haxo (le général) va inspecter Hambourg que Napoléon veux fortifier, t. 11, p. 24. Instruction que ce général est chargé de porter au général Vandamme, t. 11, p. 259.
- -- Il est fait prisonnier à la bataille de Culm, t. 11, p. 320.
- Hénouvelle (le comte ) réside auprès du prince primat, t. 21, p. 49.
- HEIMMOD (le général) est tué à la bataille de Culm, t. 11, p. 320.
- HESSE-Honsoure (le prince de) est tué à Lutzen, t. 1, p. 361.

- Hian (M. d'), évêque de Trèves, se trouve à Fontainebleau au moment du concordat, t. 1, p. 55. — Napoléon lui donne la croix d'officier de la Légion-d'Honneur, t. 1, p. 59.
- Hockincs. Voyez la Bataille de Wustchen, t. 1, p. 407. L'empereur revient à Hockirch le 4 septembre, t. 11, p. 326.
- Hochest, entre Mayence et Francfort. Le quartier impérial s'y arrête le 1<sup>er</sup>. novembre, t. 11, p. 481.
- Hogenbon (le général), aide de camp de l'empereur, est nommé gouverneur de Breslau, t. 1, p. 440.
- HOLZHAUSEN, village dans la plaine méridionale de Leipsick. L'armée du duc de Tarente occupe cette position à la bataille du 16 octobre, t. 11, p. 388.
- HOYERS-VERDA (combat de) entre le duc de Reggio et le général Bulow, t. 11, p. 2.
- HULLIN (le général), frappé d'un coup de pistolet par le général Malet, t. 1, p. 17.
- HUMBOLDT (M. de) est nommé ministre de Prusse au congrès de Prague, t. 11, p. 71.
- HUNEFELD. Le quartier impérial s'y arrête le 27 octobre, t. 11, p. 472.
- ILLIAME. Les provinces illyriennes sont perdues pour la France, t. 11, p. 350.
- strin (le maréchal Bessière, duc d') commande la cavalerie de la garde à l'ouverture de la campagne, t. 1, p. 324. — Est tué d'un coup de canon au défilé de Poserna, 1<sup>or</sup>. mai, t. 1, p. 341.
- ITALIE. Adresses des peuples italiens an retour de Russie, t. 1, p. 10. — Le général Fontanelli réorganise toute la cavalerie qu'il peut remonter, t. 1, p. 35. — Deux

corps d'armée sont réunis par le général Bertrand sur l'Adige, t. 1, p. 36. — Il les amène sur la Saale, t. 1, p. 323. — La division italienne commandée par le général Pery fait partie du 4°. corps, t. 1, p. 323. — Elle éprouve un échec à Kænigs-Wartha, t. 1, p. 410. — Préparatifs du prince Eugène pour sontenir la guerre en Italie, t. 11, p. 67 et 80. — Les hostilités commencent le 17 août, t. 11, p. 348. — Perte et reprise de Trieste et de Fiume, t. 11, p. 349 et 350. — Combat de Vilach et enlèvement du camp de Fæltriz, t. 11, p. 350. — Les habitans de l'Italie allemande se déclarent pour les Autrichiens, t. 11, p. 350. Notre armée se retire sur l'Isonzo, Ibidem. Elle quitte l'Isonzo pour se replier sur l'Adige, t. 11, p. 462.

Isonzo. L'armée se retire sur l'Isonzo, t. 11, p. 350. — Elle quitte cette ligne pour se replier sur l'Adige, t. 11, p. 462.

JANE (le docteur) est à la tête du tugend-bund dans le nord, t. 11, p. 357.

Joinville (l'ordonnateur) fait cette campagne auprès du prince de Neuchâtel, t. 1, p. 334.

Jomini (le général), chef d'état major du prince de la Moscowa, passe à l'ennemi, t. 11, p. 235.

Joseph (le roi) est rentré à Madrid, t. 1, p. 31. — Perd la couronne d'Espagne avec la bataille de Vittoria, t. 11, p. 64.

JOUANNE, premier commis du cabinet, fait le service du cabinet pendant la campagne, t. 1, p. 334.

JUNOT. Voyes. ABRANTES (duc d').

JUTERBOCK (bataille de ). Voyez DENNEWITZ, t. 11, p. 327.

- KAAS (M. le président de), ministre danois. Sa mission à Dresde, t. 11, p. 5 et 15.
- Kalitch (combat de) soutenu par le général Reyniercontre l'armée de Wintzingerode, t. 1, p. 69.
- KATZBACH (bataille de la) perdue par le duc de Tarente, t. 11, p. 505. — Retraite de l'armée française, t. 11, p. 323.
- KAYA, village de la plaine de Lutsen, pris et repris à la bataille de Lutzen, t. 1, p 344 et suiv.
- KELLERMANN. Voyes VALMY (duc de).
- Kirgener, commandant l'arme de génie dans la garde, est tué du même boulet que le duc de Frioul, t. 1, p. 423.
- KLEIST (le général prussien), plénipotentiaire pour la négociation de l'armistice, t. 1, p. 443.
- KLENAU (le général) arrive devant Dresde avec son corps d'armée, t. 11, p. 78 et 79. Prend part à la bataille, p. 80 et suiv.
- Kommessenc. Le quartier-général de la grande armée y arrive, t. 1, p. 29. Il sort de cette ville par suite de l'affaire d'York, t. 1, p. 46.
- Kornigstein. Rôle important que ce fort va jouer dans la défense de la Saxe, t. 11, p. 21.
- Kornigs-Wartha. La division italienne du général Pery y éprouve un échec, t. 1, p. 410.
- Kosakowski, aide de camp polonais de l'empereur, rejoint Napoléon à Dresde, t. 1, p. 334.
- Koutousoff-Smolenskoï, général des Russes. Sa proclamation pour porter les Allemands à l'insurrection, t. 1, p. 104. Meurt à Buntzlau, t. 1, p. 352.
- Knazinski (le général) commande les lanciers polonais de la garde, t. 1, p. 330.
- KRUSEMARCK (le général). Note de cet ambassadeur, conte-

nant la déclaration de guerre de la Prusse, t. 1, p. 247.

— Il est nommé commissaire pour l'exécution de l'armistice, t 1, p. 448.

- LABESNARDIÈRE (M.), conseiller d'état, est appelé aux conseils des relations extérieures qui se tiennent aux Tuileries, t. 1, p. 25.
- LABORDE (le chef de bataillon). Service rendu par cet officier dans l'affaire Malet, t. 1, p. 17.
- Lacárins (le comte) est appelé par l'empereur à plusieurs conseils tenus aux Tuileries, t. 1, p. 25.

LACUÉE. Voyez CESSAC.

t. 1, p. 15.

- LAFERRIÈRE-L'Évêque (le général) charge les Ravarois, à la tête des grenadiers à cheval, à la bataille de Hanau, t. 11, p. 477.
- LAGRANGE (le général de division) commanda une division dans l'armée du prince d'Eckmühl, t. 1, p. 330. Sa division passe dans l'armée du duc de Raguse, t. 1, p. 27.
  - Le général Joseph de Lagrange combat.le, 16 ectobre, à Mockern sur la Partha, t. 11, p. 406. Combat la 18 à
- Scheenfeld, t. 11, p. 426.

  Lahonin (le général), complice dans la conspiration Melet,
- LAJARD (M.) accompagne M. de Bassano à l'armée, t. 1, p. 426. — Est secrétaire de la légation française au céngrès de Prague, t. 11, p. 71.
- Lameau, ingénieur-géographe, fait cette campagne à la suite du cabinet, t. 1, p. 334.
- LAMEZAN (M.), officier d'ordonnance de l'empereur. Sa mission à Verben, t. 11, p. 150.
- Landsturm (règlemens de la), levée en masse des Prussiens, t. 1, p. 107.

Lans (le professeur) est à la tem du tugend-hand dans le nord, t. 41, p. 356.

Larguez (M.), officier d'ordonnance de l'empereur. Sa mission dans les places du Bas-Elbe, t. n. p. 5d.

LAPLANE (les général) est chargé de défendre Glogau, é. 1, p. 71. — Il est débloqué par le duc de Bestune, u. 1, p. 457.

Lamoussian (le général) meurt dans la l'étraffe de la Prusse orientale, t. 1, p. 46.

Lamir, chirungien en chef de l'arnice. Soins qu'illuonne

LASALLE (le colonel) jette un pont sur l'Elbe, il Présmits, e. 14, pl. 379, and il a composition qui la la maria

Lazori-Macuciae (le biron) est milistre de l'empéreur à Stuttgard, t. sr; p. 49.

Laroun Mausouse (le général) communidé les chirastière qui arrivent au secours de Dresde, t. 11, p. 265. — Poursuit l'ennemi, t. 11, p. 272. — Sa cavalerié disputé les approches de Leipsick a l'armée de Schwartzenberg (1871), p. 379. — Pendant la bataille de Vacham, il arrive levec sa cavalerié sur la dernière position de l'ennemi, ét y est blossé, t. 11, p. 399 et 400.

Lausan. Napoléon y arrive le 21 au soir, t. 11, p. 244. Ind. Lausann. (le général, conite) ofganise un corps d'armée à Magdebourg; t. 1, p. 56. — Entre en ligné sur l'Elbei, t. 1, p. 75. — Manteuvre sur! Bérlin ; et combat à Mockern le 5 avril, t. 1, p. 122. — Il revient sur la Saale es canonne les Prussiens devant Halle; t. 1, p. 3381 — Il arrive avec le vice-roi à Marckranstadt, t. 1, p. 544.

Attaque les fanhpungs de Leipsiels, & E. p. 546.-Et prend possession de cette grande ville pendant la mulbeteille de Luman, t. 1, p. 368. - Soutient la marche du marechal Ney sur Berlin , t. 1, p. 383. - Revient dans la direction de Bantzen, et le 19 mai bat le géné-, ral Work a Weissig, t. I, p. 410. - Le 21, il passe la Sprée et déborde la depite de l'ennemi à la bataille de Wurtchen, t., 1, ., p. 411. — S'avance sur la Silésie par la grande route de Lusace, t. 1, p. 435. — Prend possession de Breslau, t. 1, p. 441. — Commande l'aile droite du duc de Tarente à la bataille de la Katzbach, t. II, p. 305. - Arrive dans la plaine de Leipeick pour y soutenir la retraite du roi de Naples . t II, p. 380. - Prend position à Liebertwolkwitz, wind He Boy - Y combat pendant la bataille de Vachau, t. 11, p. 397. - Le 18 il se maintient à la nosis stion de Probatherda, t. 11, p. 421.-Le 10 il défend les faubourgs du midi de Leipsick, t. H. p. 441, --- Après ingl'explosion dulphatin an le croit mort ; il est prisquaier, 1111 P. 444- ..... Laurunge (le capitaine), officier d'ordonnance de l'empereur., file du général. Sa mission à Brunswick et ensuite ang la froptière de Bohème, t. p. 5a et 51. LERICE ( le prince ). Foyes Plaisance ( duc, de ). . . LEBRUN ( le duc Ch.) Voyez PLAISANCE (duc de ). Luszurgan (le marquis de ), envoyé autrichien. Sa mission , capprès de l'empereur Alexandre, t. 1,p. 97 et 98. Lucos (la général de division), Saxon, commande une division dans l'armée du général Reynier. t. 1, p. 330. La Duc (M. ), inaposteur aux revues, fait la campagne au-. près du prince de Neuchâtel dont il est segrétaire particulier, t, 1, p, 334.

- Lurivia. Desnourres (le général de division ) commande und division de cavalerie de la garde, t. 1, p. 350. Est chargé de faire la guerre aux partisans du côté de Leiplsick, t. 11, p. 356.
- La For (le général de division) commande une division dans l'armée du duc de Castiglione, t. 1, p. 350.
- Laireich: Mapoléon marchait sur cette ville au moment où il est forcé de se détourner pour recevoir la bataille de Lutzen, t. 1, p. 346. Le général Lauriston prend possession de Leipsick pendant la bataille de Lutzen, t. 1, p. 566. L'armistice délivre les environs de Leipsick d'une excursion des cosaques de Czernicheff, t. 11, p. 2. De Duben l'empereur se porte à Leipsick dans l'espérance d'y combattre Schwartzenberg isolèment, t. 11, p. 381. Il arrive à Leipsick le 15 octobre, t. 11, p. 382. Bataille de Leipsick, t. 11, p. 591. Journée du 16 octobre, t. 11, p. 391. Journée du 17 octobre, t. 11, p. 415. Journée du 18 octobre, t. 11, p. 418. Journée du 19 octobre, t. 11, p. 433.
  - LELORGEZ-DIDEVILLE, auditeur au conseil d'état, fait la campagne auprès de Napoléon en qualité de secrétaire interprète, t. 1, p. 334.
  - Le Manois (le général), aide de camp de l'empereur, est gouverneur de Magdebourg, t. 11, p. 24. — Est chargé de seconder l'opération du duc de Reggio sur Berlin, t. 11, p. 232.
  - LENHE? (Van), écuyer de l'empereur, fait la campagne en cette qualité, t. 1, p. 334.
  - Larour (le général) charge les Bavarois à la tête des dragons de la garde (Bataille de Hanau), t. 11, p. 477.
  - LEVÉE DE TROUPES. Voir CONSCRIPTION

Lissuarwonners, village près Leiphick. La bataille du 16 octobre se donne autour de ce village, t. 11, p. 396.

Lissuar. L'empereur y passe la nuit du 9 au 10 septembre, t. 11, p. 332.

lameirs. L'empereur y passe la journée du 38 mai, t. 1, p. 438. — M. de Bubna et M. de Bassino y ont des conférences, t. 1, p. 444. — L'empereur, revenant de Silésie, y couche le 5 juin, t. 11, p. 121

LILIERETRIN. Travaux que Napoleon ordonne pour fastifier cette position, t. 11, p. 20.

Listeman, faubourg de Leipsick, Bremier combat de Lindenau pendant la bataille de, Letzen, t..., p. 346. — Deuxième combat de Lindenau pendant la bataille de Leipsick, t. 11, p.407.

Losau (le général Mouton, comte de), aide de camp de l'empereur, dirige la première attaque sur Kaya à la journée de Lutzen, t...1, p. 356. — Remplace le meréchal Soult dans les détails du commandement de la garde, t. 11, p. 65. Prend le commandement de l'armée de Vandamme, t. 11, p. 325.

Loison (le général de division) commande une division dans l'armée du prince d'Eckmülh, t. 1, p. 330.

LORENCEZ (le général de division) commande une division dans l'armée du duc de Reggio, t. 1, p. 330.

LOVENBERG. L'empereur reprend possession de Lovenberg, t. 11, p. 245.

Lubran, L'armistice nous trouve en possession de cette ville, t. n, p. 5.

Luben, Voyage de Napoléon à Luben, t. 11, p. 82.

Luckau. Echec du duc de Reggio devent cette place; Tempereur va la visitor pendant d'aradition; t. 11/19, 800 M.
Luckau. L'armée y arrive le 141, mai , t: 11/19/1543.444 M.

- taille de Lutzen gagnée par l'empereur Napoléon, t. : p. 346.
- Lugage. Etcursion de l'empereur en Lusece aussitôt après la rupture de l'armistice, t. 11, p. 252.
- Lyon (laville de). Adresse envoyée par cette ville à l'occasion de l'affeire d'York, 't. 1, p. 49.
- MACDONALD (le maréchal). Voyes TARENTE (le duc de ).
- Militon (général de division) commande une division dans l'armée du général Lauriston, t. 1, p. 350. — Sa division est surprise au bivouac de Haynau, t. 1, p. 437. — Il est blessé à la bataille de Vachau, t. 11, p. 400.
- Machibourg, ville sur l'Elbe. Le général Lauriston y organise un corps d'armée, t. 1, p. 36. Le général Lemarois est gouverneur de Magdebourg, t. 11, p. 24. L'empereur visite cette place, t. 11, p. 82. Sortant de Dresde il manœuvre sur Magdebourg, t. 11, p. 367.
- MAKERSBOAF (combat de) le 21 mai, t. 1, p. 422. Le général Daroc meurt dans ce village; inscription que Napoléon fait placer dans la maison où Duroc est mort, t. 1, p. 424.
- MALET (la conspiration) est l'objet des premières informations de Napoléon à son retour de Russie, t. 1, p. 12. Récit de cette affaire, t. 1, p. 13. Influence qu'elle exerce, t. 1, p. 18. Pièces supplémentaires, t. 1, p. 138.
- Mangram (le général de division) commande une division dans le corps du prince de la Moscowa; passe ensuite dans le corps du général Reynier, t. 1, p. 330.
- MARET (M.) Foyes Bassano (le duc de ).
- Manuer (compagnies, hatsillons et régimens de). Détail

aur l'organisation provisoire des troupes en marche, t. 11, p. 51.

Mans-Louis (l'impératrice) était à Saint-Cloud pendant l'explosion de l'affaire Malet, a montré du sang-froid et du courage, t. 1, p. 16. — Disposition pour son courent nement, t. 1, p. 22. — Est déclarée régente, t. 1, p. 124. — Texte des lettres patentes de la régence, t. 1, p. 312. — Son entrevue à Mayence avec l'empereur avant la rupture de l'armistice, t. 11, p. 82. — Son voyage à Cherbourg, t. 11, p. 343. — Son discours au sénat, t. 11, p. 460.

MARINE. Secours en hommes que la marine prête à l'armée de terre, t. 1, p. 35. — Situation de la marine et de nos constructions de vaisseaux, t. 1, p. 93. — Les troupes de la marine forment la division Compans, t. 1. p. 323. — Voye Compans.

MARKAMSTADT. Le quartier impérial s'y arrête dans la unit du 19 au 20 octobre, t. 11, p. 444.

MARMONT. Foyes RAGUER (le duc de).

Massensace (le général prussien) entraîné dans à défection du général Yorck, t. 1, p. 45.

Massána (le maréchal). Voyes Esline (le prince d').

Maur (le cardinal). Voyez le Conconnat de Fontaînebleau, t. 1, p. 52. — Napoléon lui donne la grande croix de l'ordre de la Réunion, t. 1, p. 59.

MAUSSION (M. de), auditeur au conseil d'état, accompagne M. de Bassano à l'armée, t. 1, p. 426. — Porte à Prague les réponses de Napoléon aux demandes confidentielles de l'Autriche, t. 11, p. 94.

MATERICE. Le général Souham y organise deux neuvellux corps d'armée, t. 1, p. 36. — L'empeneur y attive, t. K p. 317. — L'empereur y vient, passer quelques houres avant la repture de l'armistice, et l'impératrice s'y rend également, t. 11, p. 82. — Après avoir effectué la rétraite de Leipsick, l'empereur rentre à Mayence le 2 nov vembre, t. 11, p. 481.

MECHAMBOURG (le prince de) se détache de la confédération du Rhin; t. 1, p. 116.

MECHIEMBOURG-STRELITZ (le prince de) est tué à Lutzen, t. 1, p. 361.

MERCI D'ARGERTEAU (le comte de), ministre de Napeléchia Munich. Se correspondance, t. II; p. 49 et 352.

MERENDET (le général autrichien) attaque les Polonais à Leipsick, t. 11, p. 403. — Est fait prisonnier par la division Curial, t. 11, p. 403. — Napoléon le charge des porter des paroles de paix à l'empereur d'Autriche, t. 11, p. 412.

MESCRICAY (le baron), écuyer de l'empereur, fait la campagne en cette qualité, t. 1, p. 334.

METTERNICE (M. de) vient à Dresde, t. 11, p. 34, — Pièces relatives à la négociation qui a lieu entre lui et M. de Bassano, t. 11, p. 117. — Sa conversation avec Nepeléon, t. 11, p. 36. — Depuis le 12 juillet est à Prague avec sa chancellerie, t. 11, p. 85. — Sa négociation particulière avec le due de Vivence, à Prague, t. 11, p. 85 et q3.

Micant (le général de la garde), à la battille de Dresde, culbute ce qui lui est opposé, t. n., p. 280.

Milan. Adresse de la ville de Milan au retour de Bussie, t. 1, p. 10.

MILHAUD (le général) organise un corpe de cavalerie du côté de Francfort, t. 11, p. 4.

 Wartchen il cantinue de souvrir-lei retraite de l'ennemi, st. 1, p. 419.

Mackun (combat de) v.le.5 avril 1843 (till p.p. 128.

- Monlin, place forte dans le duthé de Varsouie. Garmison leissée, par le spinde; Naples dans cette place, t. 1, p. 62. État dans lequel l'armistice la trouve, t. u., p. 8.
- Mors (le comte), conseiller d'état. Détails donnés par lui sur l'ordre des recettes et des dépenses, t. 1, p. 90.
- Mollius (le comte), ministre du tresor, appelé aux frequens conseils que l'empereur tient aux Tuileries, t. 1, p. 25.
- Manuscur (le négociant), condamné à mort, obtient grâce de:Napoléen, t. 16, p. 359.
- Mondanville (le colonel) fait la campagne auprès du prince de Neuchâtel, 4. 1, p. 334.
- Monita (M.) accompagne, comme sourémire, M. de Bassano à l'armés, t. 1, p. 426.
- Mastrativer (le comte), ministre de l'intérieur, est appelé aux conseils qui se tiennent aux Tuileries, t. 1, p. 25. Présente l'exposé de la situation de l'empire, t. 1, p. 78.
- MONTABANT (M. de), écuyer de l'empereur, fait la campagne en cette qualité, t. 1, p. 334.
- Moss-Cass. Monument triomphal que Napoléon ordonne d'y élever, t. 1, p. 415.
- Mesrasquiou (le comte), président du corps législatif. Ses paroles sur les ressources pécuniaires de la France, t. 1, p. 95.
- Monvinguou, aide de camp de l'empereur. Sa mission au--uprès du roi de Saxe à Prague; c. 1, p. 578-et 596.
- Merrieur (M. de), anditeur au conseil d'état; est attaché

arles légation de France au sougrès de Prague, t. fi,

Monano (le général de division) commande une division deus le corps du général Bertrand, t. 1, p. 330.

Monnau (le général). Confidence de M de Metternich relativement à l'arrivée du général Moreau, t. 11; p. 93. — Le général Jomini le trouve au quartier-général de l'empereur Alexandre, t. 11, p. 235. — Est tué devant Dresde, t. 11, p. 292. — On intercepte ses fourgons, t. 11, p. 371.

Montina (le marechal). Voyes Taivisz (duc de).

Moscowa (le maréchal Ney, prince de la) se rend en France, t. 1, p. 67. - Va prendre le commandement d'un corps d'armée à Mayence, t. 1, p. 110 - Le 3°. corps qui est sous ses ordres arrive à Weymar, t. 1, p. 322 et 323. - Soutient l'effort de l'armée ennemie au centre du champ de bataille de Lutzen, t. 1, p. 354. -- Après cette victoire il est dirigé sur Berlin, t. 1, p. 368:-Il passe l'Elbe à Wittenberg, t. 1, p. 370. -Continuent sa marche sur Berlin, il arrive à Luckau, t. 1, p. 383. - Par une manœuvre qui le ramène sur Bautzen, il tourne la position de l'ennemi et décide la victoire de Wurtchen, t. 1, p. 307 et suiv. - S'avance en Silésie par la route du centre, t. 1, p. 435. — A la reprise des hostilités, il laisse le 3°. corps en Silésie, et revient de sa personne avec Napoléon à Dresde, t. 11, p. 247. - A la bataille de Dresde il commande une partie de la garde, t. 11, p. 267. - Est opposé à Bernadotte, t. 11, p. 326. - Perd la bataille de Dennevitz et se retire sur Torgau, t. u, p. 328 et 330. - L'empercur le rejoinusur la Mulde, s. 19, p. 368. - La consulte à Duben, t. 11, p. 3751-Napoléon ini donne le cest-

Mouman(le baron), secrétaire du cabinet. Suit le cabinet pendant la campagne, t. 1, p. 334.

MURAT, roi de Naples, évacue Wilna, t. 1, p. 26. -Continue de précipiter la retraite de l'armée, t. 1, p. 46. - Remet le commandement au prince Eugène et se retire à Naples, t. 1, p. 63, - Vient rejoindre l'empereur à Dresde au moment de la supture de l'armistice, te m. p. 84. - Après avoir suivi l'empereur en Lusace, il le devance à Dresde pour annoncer son retour, et rassure les esprits, t. u., p. 254: - Victoire qu'il remporte sur le général Klenau, t. 11, p. 282. - Le poursuit sur la route de Freyberg, t. 11, p. 200. - Dispute à l'armée de Schwartzenberg la route de Leipsick, t. 11, p. 3791-411 commande les charges de cavalerie qui sont au moment d'enlever la victoire à Vachau, t. 11, p. 300. - Pendant toute la journée du 18, il désend la pesition de Probetheyda, t. n, p. 427. - Après l'emplosion-du pent il accourt, t. 11, p. 443. - Il quitte l'empereur à Erfart, t. H , p. 470.

Munay (le général-anglais). Son expédition sur Ramagone, t. n', p. 6.

Nimeur (le général) commanda en chefila savalerie de la girde, après la mort du duc d'Istrie, t. 1, p. 330....

A la bataille de Leipsieleue jette uvec sa cavalerie à travers l'armée de Benigsen et des Suédois pour remplir la trouée ouverte par les Saxons t. u, p. 426. — A la bataille de Hanau il charge à la tête de la cavalerie de la garde sur les Bavarois, t. 11, p. 477.

Napolicon, revenant de Russie, a manqué d'être enlevé à Ochmiana par les cosaques de Sisalawin, t. 1, p. 3.— A son passage à Wilna il travaille avec le duc de Bassano, t. 1, p. 3. - A son passage à Varsovie il voit les principaux ministres polonais, t. 1, p. 4 --- A son · passage à Dresde il reçoit la visite du roi de Saxe, t. 1, p. 4. - Il donne de ses nouvelles à son beau-père l'empercur d'Autriche, t. 1, p. 5, --- A son passage à Erfurt, il travaille avec M. de Saint-Aignan, et donne des ordres pour l'Allemagne, t. 1, p. 6. - Il arrive à Paris, t. 1, p. 7. - Ses premières audiences, t. 1, p. 9. -Attention qu'il donne à l'affaire Malet, t. 1, p. 12. Conseils qu'il tient aux Tuilenies; ses premières dispo-. sitions, t. 1, p. 24. - Termes dans lesquels il les annonce an public, t. 1, p. 36. - Son premier mouvement est d'obtenir la paix par l'intermédiaire de son beau-père ; il négocie, t. 1, p. 38. - Il met au rang de ses affaires les plus urgentes l'accommodement des différens avec le pape, et se rend à cet effet à Fontainableau, t. 1, p. 52. - Il étudie ses besoins et ses ressources, et se fait mettre sous les yeux la situation de l'empire, et veut en donner communication au corps législatif, t. 1, p. 74. - Texte de son discours à l'ouverture du corps législatif, t. 4, p. 219. - On lui parle de dissimuler dans ses négociations, et de céder; il dé-. tourne les yeux pour les amôter involontairement sun le pommean de son épéc, t. 140pr 117. - Après avoir

...laissé le maisde. Denkmareke mêtre des traiter evec les ,, alliés, il lui renvoiciles matelots dancis qui mostalent . notre flotte de l'Escanta torr, p. 121; - Il fait les der-: piers préparatifs pour son départ , t. 1, p. 125: --- Il arrive à Mayence, t. 1, p: 317. - A Erfort, t. 1; p. 521. - Il y achève l'organisation de son armét; t. 1. p. 328. . - Il entre en campagne, t: 1; p: 329.144 Son premier - quartier-général est à Ekartsberg, t. 1, p. 534. - Il . passe la Saale, et arsive à Naumbourg, t. 1, p. 358. -Il couche à Weissenfelt, t. 1, p. 339. - Il urive à Lutzen, et gagne la bataille de ce nom, t. 1,-p. 5432-- Dans cette journée il arrête de sa personne l'élan-lles Prussiens à Kafa, t. 1, p. 354 et suiv. - If perte son . quartier-général à Pégan, to 1, p. 308144 A. Borna, .t. 1, p. 370. - A Kolding t. 1, p. 341. - A - Waldheim , idem, - A Nossen , lidem. - Il etttre à Dresde, t. 1, p. 372. - Premier sejour de Napoléon à Dresde, du 8 au 18 mai, tomb 1, page 383. -.. Il reçoit le roi de Saxe et le rétiblit dans ses états, ti 1, p. 586. - Ésrit à son beau-père l'emperets d'Autriche qu'il présère mourir les armes à la mina d'se bumettre si l'en veut lui dicter les conditions, i'es i, p. 395. - Part de Dresde pour marcher sur Bautzen; s'arrête le 18 à Hartau, propose un armistice avant la bataille, t. 1, p. 398. - S'intéresse aux malheurs' de Bischoffswerda, t. r. p. 399. - Etablit son quartiergénéral à Klein-Fortgen , devant Bautzen, t. 1, p. 260. -- Livre la bataille de Bautzen, et le soir entre à Brutzen, t. 1, p. 403: - Le leudemain il livre la bataille de Wurtchen, s'endort sur le penchant d'un ravia; s'arrête après la victoire devant l'auberge de Klein-Buischwitz; ordonae: an menument triemphal var to Mont-

Conisythm, p. 1407 estanion Linchort du duc de Prioul Je retient à Makersdorff, t. 1, p. 422. - Il fait acheter · la maison où Durco est mort et y fait placer une fustription, t. 1, p. 426. - Il porte son quartier-general à Gorlitz, t. 1, p. 425. — Il arrive le 25 à Buntzlau, le . 27 à Lieguitz, le 29 à Rosnig, t. 1, p. 438. - De Ros-. nig il se porte à Neumarck, to 1, p. 440. - L'armistice: étant signé, il quitte Neumarck pour revenit à . Dresde, t. 1, p. 449. Eu passant par Gorlitz; il donne des secours aux incendiés d'un faubourg, t.i.u. ... p. 112. - Il arrive à Breide et loge dafis la maison Marcolini, t. 11, p. 14. - Bes dispositions militaires en cas de reprise des hostilités, t. 11, p. 20. - Son plan est de s'établir sur l'Elbe, t. u., p. 23. - Sa conver-· sation arec M. de Metternich, t/ 11, p. 36. - Ses 'occupations pendant l'armistice, t. 11, p. 47. - Détail de ses correspondances, t. 11, p. 47. — Visite Torgau, Wittemberg, Magdebourg, Luben et Luckau, t.'11, p. 82. - Se rend à Mayence où it a une entrevue avec l'impératrice, t. 11, p. 82. - Sa fête est célébrée à Dresde, le 10 août au lieu du 15, t. 11, p. 91. - Détails sur la manière dont on la célèbre en France; t. 11, p. 340. - Il quitte Dresde au moment de la rupture de l'armistice, t. 11, p. 234. - Arrive à Bautzen, t. 11. p. 235. - Fait une reconnaissance en Bohème par Zittau et Gabel, t. 11, p. 238. - Revient sur Blücher et le rejette en Silésie, t. 11, p. 243. - Se retourne vers Dresde, t. 11, p. 247. - Manosuvre du côté de Stolpen, t. 11, p. 253. - Rappelé à Dresde, il laisse au général Vandamme l'ordre de se jeter entre Schwartzenberg et la Bohème, t. 11, p. 263. - Il arrive à Dresde aw/mement oh l'ennemi commence sen attaque, ti'il,

p. 264. - Va rassurer le roi, t. 11, p. 265. - Repousse l'ennemi, t. 11, p. 271 et suiv. - Dans la muit du 26 au 27, il fait la tournée des avant-postes, t. II. p. 274. - Bataille du 29 devant Dresde, t. u. p. 275. - Napoléon rentre à Dresde trempé par la pluie, t. 11, p. 286. — Son indisposition, t. 11, p. 208. - Malgré les échecs de ses lieutenans, il persiste à conserver la position centrale de Drende, ton, p. 324. - Il marthe sur Blücher, t. 11, p. 346. - Il revient à Dresde, t. 11, p. 327. — Il marche sur Wittgenstein, t. 11, p. 331. -Il centre à Dresde, t. 11, p. 332. - Il se remet de nouveau en marche contre Wittgenstein , t. 11, p. 533. ... Il revient à Dresde, t. u; p. 334. ... Il se retourne contre Blücher, t. 11, p. 334. - Rentre à Dresde'; enfin, il quitte cette ville le 7 botobre, t. m., p. 364. - Manœuvre sur Magdehourg, t. 16, p. 366. - Rencontre les troupes saxonnes et leur fait entendre la voir de l'honneur militaire, t. 11, p. 369. - S'arrête à Bullen, t. ц, р. 370. — Hésite et change de plan, кt. п, .p. 375 et 376 .- Il se décide à revenir sur Leipsiek, E. II, p. 378 - Il a l'espoir de combattre Schwartzenberg fisolément, t. 11, p. 380. - Arrive à Leipsich le 15 octohre., t. 11, p. 382. — Reconnaît le champ de betzelle, t. 11, p. 384. - Distribue les aigles aux régimens de . l'armée du duc de Castiglione , t. 11, p. 384. - Gagne la bataille de Vachau, le 16 octobre, t. in; p. 39k. -Offre encore la paix en renvoyant le général Merfelilt, t, u, p. 412. - Ses dispositions pour la hataille du 18, t. 11, p. 417. - Dans la nuit du 17 au 18, il quitte son hiveues, ve réveiller le prince de la Moscowa à Reudnitz, se transporte à Lindenau où il denne des . ordres au général Bertmand e visite les défilés de lisipsick et revient à Stoetteritz, t. H, p. 417. - Pondant la bataille du 18, il établit sa position au moulin à tabac, t. 11, p. 418. - Voyant la défection des Saxons, il court à Reudaitz pour y remédier, t. 11, p. 425, - Il revient au monlin, t. 11, p. 427. - Il se décide à la retraite, t. 11, p. 432. - Il passe à Leipsick la nuit du 18 au 19, t. 11, p. 432. - Le 19, avant de quitter Leippick, il va voir le roi de Sexe, t.. II., p. 437. - Arrivé à Lindenau, il y donne ses derniers ordres, thu, p. 442. - Après l'explosion du pont, il se retire sur la Saale, t. 11, p. 444. - S'arrête dans la muit du 10 au 20 , à Marckranstadt, t. u., p. 444. - Passe la muit du 20 au 21 à Weissenfels, t. u., p. 455. - Réception maladroite qui lui est faite par les jeunes filles de Freybourg , t. u, p. 456. - Passe la nuit du 24 au 22 à Eckarzberg, t. 11, pc 458. - Arrive dans la nuit du 22 au 23 octobre à Erfurt, t. 11, p 460. - Le 25, il continue la rétraite sur le Rhin, t. 11, p. 474 -Passa sur le comps des Bavarois à Hanau, t. 11, p. 474. - Agrice à Emnefort, t. n., p. 480. - Rentte à Mayence le 2 novembre, t. 11, p. 481.

Nansoum (le comte de) remplace le comte Otto à Vienne, t. 1, p. 117. — Amène M. de Metternich à s'expliquer, t. 1, p. 328. — Pendant l'armistice il vient passer quelques jours à Dresde, t. 11, p. 18. — Il est nommé plénipotentiaire de France au congrès de Prague, t. 11, p. 71. — Quitte Prague après la déclaration de guerre de l'Autriche, et revient à Dresde, t. 11, p. 992 — Meurt à Torgau, t. 11, p. 469.

Nassay (de prince de) fait visite à l'empereur à Mayente, t. 3, p. 320.

Naumorno. Le quartier-général de Napoléon y arrive le 29

autil, 4..., p. 568. ..... Combat the Naminbourg le 10 octebre, per lequelite due de Cattiglione s'ouvre le pasauge pour arriver à Lieipsiele, t. 11, p. 379.

Nácestárons. Le premièr mouvement de Napoléon est de s'adresser à son besu-père pour traiter de la paix : les megociations commencent, t. 1, p. 38. - Correspondence de M. Otto, t. 1, p. 288. - Mission de M: de . Babea à Paris, t..., p. to. -- Mission de M. le prince de Schwartzenberg & Paris, t. 1, p. 145: - Sa note verbale du 22 avril, t. 1, p. 453. - Mission de M. de Narhonne at Micane, it.: 1 , p. 119. -- Sa note à M. de Met-.. sernich, de un attil, t. 1; p.: 466: ... Réplique de M. de Mettefinich, t. 1, p. 467. - Premiero mission de M. de - Bubna à Dreade, t. r. p. 396. - Négochtion pour un aumistice : lettre de M. de Bulhau'a M! de Stadion', t. 1, p. 393. - Lettre ide Napoléon à M. de Vicence relati-. venient à un armistice, t. v, pl. 3981 Liettres de M. de · Nemelrode à M. de Vicenze, après la bataille de Wurtchen, pour donner suite eux ouvertures de l'armittice, t. 1.19. 451 mille Lettres de M. de Stadion an prince de Neuchâtel eur le même sujet, wat, p. 433. -- Conclusion de l'armistice, t. r. p. 445! 44 Négliciation de · Droede, préliminaires à l'ouverturé du congrès de Prague, t. n.; p. 16 et 34: - Pièces relatives à cette négociation, t. n. p. 415. - Convention de Dresde' du 30 juin; projets; t. 11, p. 144 et 145.4 Texte definitif. t. 11; p. 44. - Retard survenu' dans' l'ouverture du congrès, t. 11, 41. 70. - Nomination des plénipotentiaires français au congrès de Prague; t. 11, p. 71. -L'Autriche négacie avec les alliés à Trachenberg; t. 11, p. 83, - Es même temps elle ouvre le congrès de Prague, t. 11, p. 85. - Point de vue sous lequel Napoléon

considère, la conduite de cabinet autrichien , ta 11, p. 87..... Négosiation confidentielle qui s'engage entre M. de Vicence et. M. de Metternich, L. 11, p. 87.es.89. - Demandes du cabinet autrichien, t. 11, p. 93. --Première réponse de Napoléon, t. 11, p. 94. - La congrès est dissons, t. n., p. 95. - Texte des notes échangées pendant se durée, t. 11, p. 162. - La négociation confidentielle continue, t. u, p. 96. - Pour en finir, Napoléon offre de céder tout ce qui est en contestation, t. u. p. 97. - M. de Metternich en résère à l'empereur Alexandre, t. 11, p. 96. - Napeléon, partant, pour commencer une nouvelle campagne, demande qu'on continue de négocier tout en se battant, t. 11, p. 101. - Le duc de Visence revient de Prague; les adiqua qu'il, a regue, na laissent ancua aspoir d'accommodement, t. u., p., 235. - Nouvelles pareles de paix dent le général Merfeldt est porteur de la part de Napoléon, t. 11, .p. 411, - Elles nestent, sans (sépones, / 4, fil., p. 416.

Nurrana (le général major soute de) commande, en l'absouce du général Bubua, le corps autrichien qui, nous est opposé sur la frontière de Gabel, t. u, p. 239...

NEUFCHATEL (le maréchal Berthier, prince de) tombe malade à Konigsberg, t. 1, p. 46. — Après le départ du soi de Naplea de Posan, il se rend en France suppès de Napoléon, t. 1, p. 67. — Nota. Il fait toute la campagne de 1813 auguês de Napoléon.

NEUMARCE. L'empereur y établit son quartier-général le 30 mai et y ratifie l'armistice, t. 1, p. 440.

Nu (le maréchal). Voyes Moscowa (le prince de la).

Niconaï (le comte), envoyé de l'empereur à Carlsruhe; sa correspondance, t. u, p. 49.

Tom. II. 2º, Édit.

- Nuinte, fleuve. Retraite de Wilne sur le Niémen ; le duc de Tarente cussio de garder cette ligne ; t. 1, p. 27.— La défection du général Yorck note force d'abandonner le Niémen ; t. 1, p. 45.
- Niens. Réparations de l'amphithélitre remain, t. 11, p. 342. Nuesan. Le quartier-général de Napoléon s'y établit le-7 mai au soir, t. 1, p. 371.
- Negrous (le baron) révolutionne le midi de l'Allemagne, t. н., р. 358.
- Nostrez (le comte de ), général autrichien, franchit la Pleies à la bataille de Vachau, et dégage les Russes, t. 11, p. 460.
- Osmann (le major saxon baron d') se met à la maite de Napoléon comme officier géographe-interprète a note relative à son livre, t. 1, p. 369. — Après la bataille de Leiptick on le renvoie à son roi avec unes giutification; deuxième note relative à son livre, 4:-11, p. 454.
- Open (l'), fleuve. Les consques passent l'Oder, t. 1, p. 68.

   Cette ligne militaire étant livrée par le général prusifen Bulow, source armée est forcée de se natirez sur Berlin, t. 1, p. 90. — L'armée française sevient sur les bords de l'Oder, t. 1, p. 441.
- Officials Ferromance. Liste des officiered ordomance, t. 1, 'p. 584. Bétail des musicus qu'ils ont à remplir pendant l'armistice, t. 11, p. 49.
- Ollimon, village entre Buttelstadt et Essatt. Napoléon s'y arrête quelques heures le 22 octobre syant de revenir à Erfurt, t. n., p. 460.
- ORDAL. Combat du col d'Ordel, t. H., p. 3494.
- Onnano (le général de division) commando une division de cavalerie de la garde, t. 1, p. 350.

- Corragian (le genéral muse) se dévens pour amêter Venir daname aux portes de Toplits, t. 11, p. 345.
- Orro (le comte), ambassadeur de France à Vienne, rend compte des dispositions de l'Autriche, t. 2, p. 38. — Texte de sa correspondance relative à l'intervention autrichienne, t. 1, p. 288. — Il est remplacé à Vienne par le comte de Narbonne, t. 1, p. 117.
  - Oudinor (le maréchal). Voyez Ressio (le duc de).
  - Ounco. Ouverture du canal de l'Ourcq le 15 août, t. H., p. 342.
  - Pac, aide de camp polonais de l'empereur, le rejoin à Dresde, t. 1, p. 334.
  - Pactron (le général de division) commande une division du corps du maréchal Oudinot, t. 1, p. 330.
  - Pasour (Arrighi, duc de), notifie l'armistice aux généraux Woronsoff et Czernichef, t. 11, p. 4.— Organise un corps de cavalerie à Leipsick, t. 11, p. 80.
  - PASERGO, officier d'ordonnance. Sa mission du côté d'Égra, t. 11, p. 51.
  - Parais et résidences impériales. Relevé des dépenses que l'empereur a fait faire pour leur rétablissement, t. 1, p. 86.
  - Pare (de.) Pie vu. Son adjour à Fontainebless ; prélate qui l'entourent; ses conférences avec Napoléon; soncordat qui en résulte, t. 1, p. 52.
  - Pans. Adresse présentée par la conseil général de Panis, à la nouvelle de la défection du général Yorck, t. 1, p. 48. Relevé des dépenses faites par Napoléon pour l'embellissement de la capitale, t. 1, p. 85.
  - Panna. Cette ville entre en jouissance le 15 août de son nouveau pont di Borgo, t. 11, p. 343.

Parent, rivière près de Leipsick, (sombet de la). Le 16, t. 11, p. 404. — Le 18, t. 11, p. 419, 426 et 429. ille 19, t. 11, p. 438, 440 et 445...

Prantsans (la guerre dés) devient plus active que jamais sur la fin de septembre, t. ir, p. 555.

Pasquina (le baron), préfet de la police, est appelé à divers conseils que l'empéreur tient aux Tuileries, t. 1, p. 25.

Pastoner (M.), auditeur au conseil d'état, dirige les bureaux de l'administration militaire du comte Daru à l'armée, t. 1, p. 55.

Produ. L'armée ennemie s'élance de cette ville pour nous attaquer à Lutzen, t. 1, p. 353. Le quartier général de Napoléon s'y établit le 3 mai, t. 1, p. 368.

PERV (general italien). Sa division fait partie du 4°. corps, t. 1, p. 323. — Échec qu'elle éprouve le 19 à Konigs-Wartha, t. 1, p. 410.

Pascunux (legginéral de division) commande une division dans l'armée du prince d'Eckmülh, t. 1, p. 330. — Cette division éprouve de grandes pertes dans une rencontre avec l'ennemi, t. 11, p. 357.

Parraswalds. Le général Vandamme s'y établit, t. 1, p. 312.

Mapoléen y passe la muit du 26 au 17 septembre,

L. M., p. 333.

Present (M. de), ministre de Bavière à Dresde, t. u, p. 352.

Present (le général de division) cammande une division dans l'armée du général Vandamme, t. 1, p. 330.

Pare (le général), lieutenant du prince Eugène à l'armée d'Italie, t. u, p. 67, -- Quitte l'armée pour se retirer chez lui, t. u, p. 350.

Plaisance (le prince le Brun, archi-trécorier, duc de), 25-

siste aux différens conseils qui se trennent aux Tuileries, t. 1, p. 24.

Plaisance (le général Charles le Brun, duc de), aide de camp de l'empereur, annouce à Napoléon la mort du duc de Frioul, t. 1, p. 422.

Planswitz, village de Silésie. Les généraux des deux armées y signent l'armistice, t. 1, p. 448.

Poinsor (le général) est fait prisonnier dans une rencontre avec des troupes légères, t. 11, p. 3,

Poitavia (le général) est chargé de défendre Thorn, t. 1, p. 62.

Pologue, Polonais. Voyez Varsovie (grand-duché de).

Poménamis. Est évacuée par le général Morand, t. 1, p. 320.

Poniatowski (le prince) ramène de Russie trente pièces de canon avec son corps d'armée, t. 1, p. 30. - Est entraîné sur la Pilica par la retraite de l'armée autrichienne, t. 1, p. 73. - Convention entre l'Autriche et la Saxe relative à la retraite de l'armée polonaise sur la Lusace par la Moravie et la Bohème, t. 1, p. 472. - Le prince et son armée arrivent à Zittau, t. 11, p. 80. -Sa première opération après l'armistice a pour but une reconnaissance en Bohème sous les ordres de Napoléon; t. 11, p. 238. - Pendant la batsille de Dresde il reste chargé d'observer les défilés de la Bohème du côté de Zittau, t. 11, p. 253. - Rappelé en deçà de l'Elbe, il dispute à l'armée de Schwartzenberg la route de Leipsick, t. 11, p. 379. - A pris position en avant de Leipseip à Dolitz, sur la Pleisse, t. 11, p. 385. - Pendant la journée du 16 il défend glorieusement la ligne de la Pleisse, t, 11, p. 599. - Il est fait marechal d'empire, t. 11, 408. - Pendant la journée du 18 il soutient

l'effort des Autrichteus à Bolits et à Connewrtz, 11, p. 420. — Dernières paroles de Poniatowski, t. 11, p. 434. — B défend le faubourg du midi de Leipsiek, t. 11, p. 441. — Se mort, t. 11, p. 445. — Ses funérailles, t. 11, p. 451.

Pours. Relevé des pouts que Napoléon a fait construire, t. 1, p. 79.

Portuantes. Augmentation de la population mulgré vingt aus de guerre, t. 1, p. 75.

Pears (le docteur), médecin du pape: A Fontainebleau l'empereur lui accorde une pension sur sa cassette, t. 1, p. 52 et 59.

Pears manures. Relevé des dépenses faites par Napoléon pour la construction et la réparation des ports de mer, t. 1, p. 82.

Pesns, capitale du duché de ce nom en Pologue. L'armée française sevenant de Russie s'y arrête un mois, t. I, p. 67.

Posimia, village entre Weissenfelt et Lutten. Combit dans ce défilé le 1<sup>st</sup>. mai ; le meréchal due d'Istrie y est emporté pay un boulet, t. r., p. 540.

Pancut (congrès de ). Foyez Nésociations.

Farrir, efficier d'ordennance de Napoléon, est blesse à Lutzon, t. 1, p. 357. — Sa mission dans les cantonnemens en Luzzoe pendant l'armistiée, t. 11, p. 50.

Passour, prentier commis du cabinet, fait le service du cabinet pendant la première partie de cette campagne, 4, 1, p. 334.

Passenurz, village sur le bord de l'Elbe, au-dessuts de Dresde. Dispositions pour y jeter un pout, et y forcer le passage du fleuve, t. 1, p. 577 ét suiv.

PRIMAT (le prince) vient à Mayence faire une visite à Na-

polition, t. 1, p. 320,— Le couste Hédouville réside auprès de lui comme ministre de l'empeleur, t. H., p. 49.

Le prince revisant une seconde fois à Mayence pendant l'entrevus de Napoléon et de Marie-Louise, t. H., p. 84.

— Il se retire d'Aschaffenbourg, et se réfugie dans son évêché de Constance, t. H., p. 357.

Prostrates, village de la plaine méridionale de Leipsick. La bataille du 18 se livre autour de ce village, t. 11, p. 419, 420 et 421.

Paussa: Le duq de Bassano, passant par Berlin à son retour de Russie, reçoit des ministres prussiens les protestations les plus fortes sur la persévérance de leur cabinet -dans l'alliante, t. r. p. 30. - Défection du général Yerck, t. 1, p. 45, - Le roi se montre indigné, t. 1, p. 50. - Il écrit de sa main au roi de Naples, t. 1. p. 206 et 198. - Lettre dans laquelle en rend compte de la proposition qu'il vont faire pour resserver l'affiance par un mariage, t. 1, p. 210. Nouvelles inquiétudes .que donne co cabinet, t. 1, p. 65. - Le voi part brusquement de Potsdam pour se rendre à Breslau, t. 1. p. 66. - Les cantonnemens prussiens ouvrent le passage de l'Oder aux cosaques; défection du général Bulow, 4. 1. p. 68. - Arrivé à Breslau , le ministère prussion se trouve dominé par les coryphées des sociétés secrètes, t. 1, p 99. - En même temps qu'il propose à la France son intervention pour un armistice, t. 1, p. 99, -- il negocie son alliance avec la Russie, t. t., p. 100. - Il finit per nous déclarer la guerre, t. 1, p. 101. - Les pièces relatives à cette déclaration sont au supplément, t. 1, p. 224. - Levroi de Prusse quitte un mement son quartier-général pendant l'armistice pour aller visiter Charlottembourg et Berlin, t n, p. 84.

Portes (le ginéral de division) commande une division dans l'armée du ginéral Lauriston, tot, p. 530. — Inquiérade que l'on a sur cette division après la hatrille de la Katzbach, t. 11, p. 309. — Pertes de cette division, t. 11, p. 323.

Prans. Après la bataille de Dresde, l'empereur arrivé à Pyrna, se sent indisposé, et retéurne à Dresde, t. n, p. 298. — Il passe à Pyrna la muit du 11 au 12 septembre, t. n, p. 552. — Il y revient le 15 septembre, t. n, p. 333. — Et le 18 septembre, t. n, p. 334.

RAGIOWITCH (le général bavarois.) La división qu'il commande fait partie du doussème corps; t. 1, p. 324! — Sa division se distingue à la batallle de Battisen I, t. 1, p. 408.

Rasuss (le maréchal Marmont, duc de ) va'presidre le commandement d'un corps d'armée à Mayence; t.1, p. 110. - Il arrive à Gotha avec le sixième corps, t. 1, p. 522. - Il commande la droite à la bâtaille de Lutzen; beau fait d'armes à Starsiedel, t. 1, p. 350. - Son corps d'armée agit au centre à la bataille de Bautzen; c'est une de ses divisions qui enlève Bautzen, ' t.' i , ' p. 405. - Il s'avance sur la Silesie en côtoyant la Bohème, t. 1, p. 435. - Arrive au pied des remparts de Schweidnitz, t. 1, p. 438. - Commande le centre à la bataille de Dresde, le 27, t. 11, p. 276. - Poursuit l'ennemi par la route de Dippodiswalde, t. 11, p. 290 - Il est détaché d'Eilenbourg , sur Leipsick, t! 11, p. 380. - Son corps d'armée reçoit les attaques de Blücher sur la Par-· tha, le 16, t. 11, p. 39r. - Le maréchal y est blessé, t. 11, p. 406. - Il continue de défendre la ligue de la Partha, le 18, t. 11, p. 426. - Le 19, fi défend le flu-

- Rama, village de la plaine de Lutzen. Le maréchat Ney sontient dans ce village l'attaque de Blücher, t. 1, p. 344 et suiv.
- Rapp (le général comte) arrive à Dantzick, t. 1. p. 30. —
  Est chargé de la défense descette place, t. 1, p. 63. —
  Ce qu'il a fait pour justifier la confiance de l'empereur,
  t. 11, p. 8.
- RATMEVAL (M. de), ancien secrétaire de légation. L'empereur revient de Russie sous son nom, t. 1, p. 2. M. de Rayneval accompagne M. de Bassano à l'armée, .t. 1, p. 426. Est nommé premier secrétaire de la légation de France au congrès de Prague, t. 11, p. 71.
- Razour (le général de division). Il commande une division dans le corps du maréchal Saint-Cyr, t. 1, p. 330.
- RECEBERC (le général bavarois). Les cadres de sa division sont surpris par les cosaques à Langen-Salsa, t. 1, p. 3.18.
- Recco (de maréchal Oudinot, duc de) commande le douzième corps, t.,1, p. 323. — Commande la droite à la hataille de Bautzen, t. 1, p. 403. — Après la bataille de Wurtchen, il est détaché dans la direction de Berlin, t. 1, p. 417. — Reçoit à Luckau la nouvelle de l'armistice, t.,11, p. 2, — L'armistice expiré, il reprend sa marche offensive sur Berlin, t. 11, p. 232. — Il est repoussé à Gross-Beeren, t. 11, p. 300. — Remplacé par le prince de la Moscowa, il est appelé au commandement d'une partie de la garde, t. 11, p. 336. — Les deux divisions qu'il commande soutiennent le duc de Bellune à la hataille de Vachau, t. 11, p. 397. — Le 18, il soutient

les Pelonais à Dolits, t. 12, p. 420. — Après la bataille de Lespuick, il commande à l'arrière-garde et protége la retraite, t. 11, p. 452.

REMANUE, de Saint-Jean-d'Angely (le comte), conseiller d'état, est appelé à divers conseils que l'empereur tient aux Tuileries, t. 1, p. 25.

REIGERHAGE (combet de) le 21 mai, t. 1, p. 420.

Reille (le général comte). L'armée qu'il commande est à . Valiadolid, t. 1, p. 32.

RRIBHARD (le baron), ministre de l'empereur à Cassel. Sa correspondance, t. n, p. 49 et 352.

REMOULT, médecin des prisons. Sa déclaration dans l'affaire Malet, t. 1, p. 166.

RETRAITE de Leipsick jusqu'à Erfart, t. n., p. 452. — D'Erfart jusqu'au Rhin, t. n., p. 472.

RECORITZ, village près de Leipsick. Napoléon y établit son quartier-général le 15 octobre, t. 11, p. 584.

Ravaum (le général comte) ramène de Russie l'armée encenne et soutient à Kalitz un combat désavantageux contre le général Wintzingerode, t. 1, p. 69. — Arrivé à Dresde, il cherche à s'y maintenir contre les alliés et finit par se retirer du côté de Torgau, t. 1, p. 121. — Le septième corps se réorganise à Torgau, et le général Reynier, qui continue de le commander, se retrouve placé à la tête des Saxous, t. 1, p. 383. — Il soutient la première marche du maréchal Ney sur Berlin, t. 1, p. 583. — Il revient ensuite sur Bantsen et preud part à la manœuvre qui décide la victoire, t. 1, p. 411. — S'avance sur la Silésie par la route du centre, t. 1, p. 435. — Gommande le centre à la bataille de Gross-Beeren, t. 11, p. 302. — Il commence une nouvelle marche sur Berlin dans les derniers jours d'oc-

- tobre, t. 11, p. 370. Est rappelé en Leipsick, t. 11, p. 378. Le 18 il occupe la position de Rendnitz, t. 11, p. 419. Les Saxons l'abandonnest, t. 11, p. 423. Le 19 il défend le faubourg de Rosenthal à Leipsick, t. 1, p. 433 et 441.
- Rhin. L'armée française revient sur le Rhin, t. 11, p. 464. Rioand (le général de division) commande une division dans l'armée du prince de la Moscowa, t. 1, p. 330.
- Rim (traité de) qui consomme la défection de la Bavière, t. 11, p. 376.
- Rochambrau (le général) commande une division dans l'armée du général Lauriston, t. 1, p. 330. Il enlève la position du Wolhberg en Silésie, t. 11, p. 246. Il est tué sous Leipsick, t. 11, p. 428.
- Recmar (le général) commande le génie à l'armée, t. 1, p. 325. — Propose à Bresde un plan de défense rétrograde, t. 11, p. 31. — Note relative à ce général, t. 11, p. 447.
- Rocuer (le général) rejoint Napoléon à Lutzen avec les bataillons de la garde qui restent de la campagne de Moscou, t. 1, p. 343. — A la bataille de Dresde il débouche par la porte de Pyrna, t. 11, p. 272.
- Ross. Adresse présentée par cette ville à Napoléon à son retour de Russie, t. 1, p. 10.
- Roms (le roi de). Dispositions pour son couronnement, t. 1, p. 29.
- Rosno, petit village de Silésie, où l'empereur établit son quartier-général le 28 mai. Un incendie le force d'en sortir, t. 1, p. 438.
- Rosmui (général de division), Polonais, commande une division dans l'armée du maréchal Poniatowski, t. 1, p. 330.

- Rours. Relevé des principales routes ouvertes et construites par Napoléon, t. 1, p. 83.
- Roux (M.) dirige les bureaux des Relations extérieures à Dresde, t. 1, p. 426.
- Rovínico (le cardinal) assiste au Concordat de Fontainebleau, t. 1, p. 52.
- Rovico, Savary (duc de), ministre de la police, est enlevé de son hôtel par Lahorie, et conduit à la Force. Voyez l'Affairs Maler, t. 1, p. 13 et suiv.
- Rurro (le cardinal) assiste au Concordat de Fontaineblean, t. 1, p. 52. — L'empereur lui donne le grand-aigle de la Légion-d'honneur, t. 1, p. 58.
- Rumichi (M. de), anditeur au conseil d'état, est envoyé auprès du prince de Dessau, t. 11, p. 49.
- Russir. Napoléon n'a pas d'aversion pour une paix qui serait glorieuse à cette puissance, t. u, p. 80.
- SAALE, rivière de la Thuringe et de la Saxe. L'empereur entre en campagne sur la Saale. Il passe cette rivière à Naumbourg; le vice-roi la passe à Mersebourg, t. 1, p. 338.
- SAINT-AIGNAN (M. le baron de), ministre de France à Weimar, se trouve sur le passage de Napoléon au retour de Russie. Travaille avec lui à Erfurt; transmet ses ordres sur divers points de l'Allemagne, et lui prête une voiture, t. 1, p. 6. Continue de résider à Weimar comme ministre de l'empereur, t. 11, p. 49.
- SAINT-CYN (le maréchal comte) quitte l'armée à Posen, t 1, p. 67. Est mis à la tête du quatorzième corps d'armée formé pendant l'armistice, t. 11, p. 226. L'empereur, quittant Dresde au moment où les hostilités recommencent, laisse le maréchal Saint-Cyr dans cette capitale

pour y attendre Schwartzenberg, t. 11, p. 234. — Le maréchal est attaque, t. 11. p. 251. — L'empereur arrivant à Dresde approuve toutes les mesures de défense qu'il a préparées, t. 11, p. 266. — Le maréchal Saint-Cyr enlève la position de Strehlen à la journée du 27, t. 11, p. 280. — Poursuit les Russes par la route de Maxen, t. 11, p. 290. — S'arrête en observation sur les frontières de la Bohème, t. 11, p. 325. — Napoléon, se décidant à quitter Dresde, y laisse le maréchal Saint-Cyr avec trente mille hommes, t. 11, p. 367. — Cette armée reste abandonnée à Dresde par suite du mouvement qui ramène la grande-armée sur le Rhin, t. 11, p. 467.

Saint-Germain' (le général) charge les Bavarois à la tête des cuirassiers (bataille de Hanau), t. 11, p. 477.

SAINT-MARSAN (le comte), ministre de France à Berlin.

Effet produit par la défection du général Yorck, à Berlin, t. 1, p. 50 et 203. — Avis qu'il donne de la disposition où l'on est de faire une alliance de famille, t. 1, p. 50 et 210. — Il suit le cabinet prussien à Breslau, t. 1, p. 66. — Reçoit une proposition d'armistice, t. 1, p. 99; — bientôt après une déclaration de guerre, t. 1, p. 100 et 231.

Saint-Massan (le capitaine), officier d'ordonnance de Napoléon, fait la campagne en cette qualité, t. 1, p. 334.

SAINT-Prinz (le page), fait la campagné en cette qualité, t. 1, p. 334.

SAMT-SÉBASTIEN vient de succomber sous un second assaut, t. 11, p. 345.

Salamon (le capitaine), employé dans le cabinet du prince de Neuschâtel pendant la campagne, t. 1, p. 334. — Suit le détail du mouvement des troupes, t. 11, p. 55. Sancousto (le prince) commendora le dermine hen de la Pologue, t. l., p. 30.

Santana (M), socrétaire général du ministère de la police. Sa déclaration dans l'affaire Malet, t. 1, pp. 163, ...

SARART, Meyen Rouses (duc. de).

Saxu l'he roi de à fait une visite à Napoléon au moment où il pense à Dresde à son retour de Russie, t. . . . p. 4. -Quitte Dresde à l'approche des partisans ennemis, t. 1, n. 120. - Embarras de sa situation à Ratisbonne; Napoléon lui envoie le général Flahaut, t. 1, p. 318. --- Ce neince, tiraillé par les intrignes de l'Antriche, quitte Ratishonne pour aller s'établir à Prague, t. s., p. Jax. - Nuages qui s'élèvent dans l'esprit de Napoléon relativement à la conduite du gouverneur de Torgan; mission de l'aide de camp Montesquiou à-ca-sajet, t. 1, n. 378. - Pièces relatives à l'influence exercés à cette époque par l'Autriche sur le cabinet sugon, t. 1, p. 472 et suiv. - Le roi de Saxe donne toute satisfaction à cet égard; il est toujeure le plus sidèle des alliés de Napo-Mon, t. s, p. 386. ... Il revient à Dresde, t. r, p. 387 --- Principaux personneges de la cour de Saxe résidant à Dresde pendant l'armistice, t. 11, p. 58. - Situation du roi à Dresde, quand il aperçoit l'ennemi des fenêtres de son palais, t. 11, p. 264. - L'empersur, descendant de cheval, ve le voir, t. u. p. 265, - Anrès la butsille du 27, Napoléon vainquour out recu dans see bras, t. u. p. 286. - Efforts du roi pour gondenir ses troupes dans le deveir, t. 11, p. 350. - Il vont suitre Napoléon qui quitte Dresde, t. 11, p. 366, - Il a arrête à Elicabourg tandis que Napoléon se porte sur Düben, t. 11, p. 370. - D'Ellenbourg il suit les mouvemens de l'avorde sur Leippich, &, 1P, p. 384. --- Il arrive à Leipaich avec sa famille, t. 11, p. 384. — Au moment de la retraite, Napoléon lui envoie le duc de Bassmo, t. 11, p. 432. — Avant de quitter Dresde, Napoléon va le voir; leurs adieux, t. 11, p. 437.

Saxa ducale. Le bataillon de la Saxe ducale se laisse désarmor par l'ennemi à Eisenach, t. 1, p. 318.

Saxons (paysans). Leurs soins empressés pour nos blessés, qu'ils transportent sur des brouettes, t. 1, p. 417.

Sahoun (troupes sexonnes). Lâchent pied à la bataille de Gross-Bèeren, t. 11, p. 302. — Lâchent pied à la bataille de Dennewits, t. 11, p. 329. — Sont provoqués à la désertion, t. 11, p. 359. — Désertion du bataillon commandé par le major Bunau, t. 11, p. 359. — Allocution de l'empéreur aux troupes saxonnes, t. 11, p. 369. — La 18'octobre, au moment en la bataille est le plus engagée, toute l'armée saxonne sort de nos ranga pour passer dans ceux de l'empereur, t. 11, p. 423. — En quittant Leipsiek, l'empereur renvoie au roi quelques escadrons saxons restés avec nous, t. 11, p. 444.

Schannen (le général prussien), auteur des fameux règlemons de la landwer et de la landsturm, est tué à Lutsen, t. 1, p. 361.

Schurma (entre Erfurt et Francfort). Le quartier-général s'y arrête le 18 outobre, t. m, p. 473.

Scausseum Cambat soutenu dans ce village, le 18, pendent là deuxième bataille de Leipsick. t. 11, p. 416.

Sanctivamen (le général), plénipotentiaire peur la négotial tion de l'armistice, t. 1, p. 443: — Et commissaire peur l'exécution dudit armistice, t. 1, p. 446.

Schwarzzenere (le prince de) est à Byalystock, outwrint Varsovie, t. 1, p. 29.— Négorie avec les Russes sur la Vistule et leur livre le grand-duché, t. 1, p. 68.— Son armée se retire sur la Pilica, à l'abri de l'arrangement qu'il vient de prendre avec l'ennemi, t. 1, p. 73. - Il quitte son armée pour revenir à Vienne, t. 1, p. 98. - Est envoyé à Paris auprès de Napoléon, t. 1, p. 125. - Mot qui lui échappe, relativement au mariage, dans une conférence avec le duc de Bassano, t. 1, p. 388. - Sa note verbale du 22 avri , t. 1. p. 453. -Est désigné pour commander l'armée des allies coutre neus, t. 11, p. 38 et 88. - Ses dispositions pour déboucher de la Bohème, t. 11, p. 240. - Sa marche sur Dresde, t. 11, p. 251. - On croit un moment qu'il vient d'être tué devant Dresde, t. 11, p. 291. - Difficultés-de sa retraite, t. 11, p. 310. - Il renvoie Wittgenstein sur Dresde, t. 11, p. 329. - L'y renvois une seconde fois, t. 11, p. 333. - A l'arrivée de Benigsen toute son armée descend des montagnes, t. 11, p. 364. - Il met douze jours pour arriver dans les environs de Leipsick, t. 11, p. 380. - L'empereur s'avance sur lui dans l'espoir de le combattre isolément, t. 11, p. 381. - Schwartzenberg attaque l'armée française dans la plaine méridionale de Leipsick, t. 11, p. 392. - Il pénètre dans les faubourgs du midi, t. 11, p. 439. - Son avant-garde poursuivant notre armée en retraite arrive à Weimar par la route d'Iéna, t. 11, p. 459.

Schweidnitz, place forte en Silésie. L'armée française arrive à ses portes, t. 1, p. 438.

Sásastiani (le général) chasse les coureurs ennemis de la vive droite de l'Elbe, t. 1, p. 327, — Rejoint la grande armée sur le champ de bataille de Bautzen, t. 1, p. 417. — Marche sur Glogau, t. 1, p. 435. — Enlève un convoi d'artillerie à Sprotau, t. 1, p. 437. — Fait des charges heureuses à la bataille de Vachau, t. 11, p. 394.

He la consistion charged sourches Bavanoiss dans les étalishmes de la constant de

7 octobre, t. 11, p. 369.

Shour (le president). Son discours sur l'hérédité du tronc

Sutem Mainte française entre en Silónie, t. 1; p. 455.

Socifus annium. Later influence sur les troupes allemandes, t. 11, p. 357.

Solde. Napoléon tire des caves du pavillon Marsan les mil; lions nécessaires pour aligner la solde de l'armée pendant l'armistice, t. 11, p. 56.

Sommeran (le château de) à Pyrna. L'empereur le fait for-

Sontim (le général) commande l'artillerie de la garde, t. 1, . p. 325.

Souram (le général) organise deux corps d'armée à Mayence, t. 1, p. 36. — Sa division fait partie de l'armée du prince de la Moscowa, t. 1, p. 330. — Commande l'avant-garde de la grande armée au passage de la Saale, t. 1, p. 338. — Id. au combat de Weissenfels, t. 1, p. 338. — Id. au combat de Weissenfels, t. 1, p. 340. — Se distingue: au milieu du feu, à la bataille de Lutzen, t. 1, p. 357. — Arrive trop tard à la bataille de la Katzbach, t. 11, p. 307. — A Leipsick, les deux divisions qu'il commandé perdent la journée du 16 à flotter entre les deux champs de betaille, t. 11, p. 392 et 406.

Sommandant). Ses interrogatoires dans l'affaire Malet, t. 1, p. 141 et suiv.

Soult (le maréchal). Foyes Dalmatte (duc de).

Spannau (la forteresse de) s'est rendue, 't, 11, p. 11.

Tour II. 2º. Edit.

Senorave odnibatide) 4 da 27 mai, più le ganeral Sébastiani énléve un controi d'artillerie, t. 1, Pa 437-.... Stables (le comte de), ministre authichien : est envoyé au 'miartier-general des alliés, t. 2, p. 390. - Lettec que son collègue, M. de Bubna, lui ésrit pour un aquistice, 11t. 1,18. 395. L Répense de M. de Stadion, t. 1, p. 433. STARKLERIO (M. de), millistro russe à Viennes On intercepte ा पीर्ट एक्ट्रानंदार वृष्यं में envoie केडक edusp र-४ क्रमुक उसेह कार Stranifekt, village de la plaine de Luisen, pà le carpe d'armee du duo de Raguse se couvre de gloine, 14. 14 De 366. Sturren (capitale de la Poméranie pressionne) a L'ennemi investié cette place : le général Grandean set-change de 'la defendre, trit, p. 7 s. -- Lo général Rufressa l'estamplace, t. h. perple introduction garminen pandant farmistiee : ibidem. - Correspondence du gandral Dufresse . Cavec les Prossions partition partition of the man Sucher (he marechel) .. Koyes Autorian (das d'). Subbi. Traité de la Suède avec l'Angleteure stein pound : (Vores multi Banandian) sere q basiq le Susrension b'année de troutesia hebreau arrêne le 150 juin, a Goeberstorff it any p. 443 hand de la de ad - de a 1 100513 A (C. P. 421) 11 11 11 11 Thilitinans! (M: do), prince de Bénévent : est appelé aux " frequens conseils que l'empereun sientmens L'aileries, thropicate the their of the territories imposed L Tanteri (le maréchal Macdonald, due de) couvre la getraite int le Wemen, avec trente mille becames français et prushiens, firs ph shy :--- Est forné aparels défection du general Yorek, de quitter la ligne dan Niemen, tun, p. 45. - Pièbes relatives à cette affaire, to 11 mait 98. Le duc de Tarente se rend sur l'Elbe pourry prendre le commandement d'un des nouveints sorps id'atenée qui

s'y rassemblent, thi, p. 691 - Hiest stand Ribe à la tête du onzième corps, t. i , p: 33-71 -- Ses premiers coups retrouvelet York att poste de Merseboung, t.a., p. 338 -Il arrive avec le vice-rei dans la plaine de Lutzen, t: 1: bi. 344: ... Y commande la gauche de la betaille, t; 1. p. 840 et suit. 4 Commande l'avant-garde qui " pour veit l'ennemi au delà de l'Elba, t. s. p. 382, 773 Aprive aux portes de Bautzen (t./14 . 383) -- Son corps d'armée occupe une samie de la dreite est le champ de bataille de Buttged, c. 1, p.:405; Handie gur. la Si-Mesie en estoyaut la Buhème', ti rispoidas, ..... Arrive · aux portes de Schweidnitz, t. e, p. 438. .... Après l'ar-···mistice e ce ··maréchal; reste chargé du commandement 'des woupes opposées à Blücher en Silésie, 4. u, p. 248. " Perti la bataille de la Katzhach . t. sa . pi. 305, 5m Se replie derrière la Sprée après divers mouvemens, 1.,11, p. 334. — Repuise Felbe, et suit Napoléon dans son mouvement sur Magdebburg, the mc p. 368, - Arrivé, à Leipsick, il prend position au village d'Holshausen, t. 11, 'p) 388. - Il commande la gauche à Vachau , le 16, 2.11, p. 396. - Le 18 il défend la position de litertterits, et. 11, p. 419 et 421. - Le 19 il défend les faubourgs de 1 Lefpstik, it. 11; p. 44 r. Napoléon, sortant de Leipsick, donné à ve miréchal le commandement des trois, corps d'armée qui restent encore dans cette ville, t. 11, p. 443. Après l'explosion du pont, le duc de Tarente passe PEleter's is mage, t. 11, p. 444. - Il sondwit l'attaque contre les Bavanois dans la forêt de Hapau, t. u., p. 475. Tarracous (la place de) est secourse par le marechal, Surichet, ti 11, p: 61. --- Est-démantelée, t., q, p. 347, Trury général de division. Sa division, fait partie, de l'ar-... méerda duc de Bellune, b. 1 . p. 1330 matrataure

Tourseson fait quituler la garnison ideiBrêmedt.m. p. 357. Tarénant (de général): Sa division fait partié de l'acmée du : princord Schwidde Itali, 41.356.41 / - . Tauschan (de génétal:shaon), gouverneun de Forgan Dinages. queisa conduite élène dans l'esprit de Napaléon relativement in la politique de la Saxensturbusi 308. ..... l'estres du soi de Sane à ce gonverment, de purpe 44 quie Guerre . de partisens qu'il popue fait sur le crouté d'Erfact, it in . 11 pr. 3/15 HTT Répande des proclamations, nous ébendes la ig fidelith des tipupes baroanesisch istl. beröhige intergroot Trong place située ann la Vietule, Carnison, laimée dins cette induces sous less ordres du géstémbliPesterie potr 1, p. 62. - S'est rendue, t. 11, p. 11. Tosser clarical se une manual est de la faction de la fact man contre le général Vandammed test, pd 3: 46 - La ... grapdu estado electror en entendade de distribir de Dresde, t. 11, p. 322. - Reconnaissances militaires faites sous les yeux de Napoléon dans la vallée de Toeplitz, Vice Le quartier imperial v vice to 15 15 25 ac Court in the Torgau, place forte sur l'Elbe. Lettres du roi au plouver-. - mens (Phielman), peridant leunigischliebrihalber, period. - L'ampereur voenvoissie monvelle de labvictoire de Lutzen par des habitans de Pégau, t. 1, p. 3692 e Gette - : gatmisch arentreidens in devoir; t.: stp. 5861-- dispulébb quartier general de Aquie8ng y ieuspischehatisie TRACHERBERG, ville de Silésie. Les souverains alliés y etablisages leurt quartien-general pendant d'aministite pendant, -sublitues of husenstanding in its second breakly to it tion de la guerre, t. 11, p. 82. Tuives (le manichal Morthern duci de ), domman de la pourie , gardey to a.pp 38 41 344 Dirige la déralèse attaque de Maya

et reste maître de ce village, qui nous donne la victoire

... à la tôte de la parde înspériule de la batailla de Bautson, t. 1, p. 403. - A la bataille de Dreide de commande les sorties qui se sont par les portes de Platten et de Dispodiswaldo, t. n. p. 266. - Communde la gauche la la iontrée du lendemain, t. 11, p. 276! Im Pourstite l'en-... memi sur la route de Byrnia/14/11/15. 203. de Le 48. à ·· la hataille ide Vachau, ses tieux divisions combattent les Russes, to a pri 306: - Lest Squelles remplacent le corps du général Bertrand dans la guide des défilés de dindennt personal from Co marcolist commande l'airière-gaude idans le getraise d'Erfurt, sur le Rhin? 14? 11, p by - Sestionding the princip p. 470. Tutaban éleschate de ), premior élianifellationalité de la e garde-robe . fait la stampagné, it rapp. \$341100 Traductide général) establessé bilarbalaide desDresdeques, ... Dresde t at, p 529 - Be on ne conceptiblights to sous its cent de lanchors ties le calier de Lophi-VACH. Le quartier impérial s'y arrête de 26 octobre pit in, locate, place force sur fathe 1 orrestly and a suggestion Wadnay, willagerdelle plaine mérbdisquale de Lelipsich. La oh hataitle dat 36 sate donne kutounede vervillage J 4- 11, lutzes, par des habitatis de le militia pi analogo (detti .Watenstor, village situé sur la stoute ald Pégan à Dresdey Le quartier-général de Napoléon s'y tétablis les francies 1, Lety a reserve a the the backer I or some extens attention to Vamer (decemaréchale Kellermanne, duop des) seganise à ng Mayenod les colonnes qui vont rejoindre l'armée, tu 11, tion de la jumpe, t, p p. 52. Varant (de somte de). A la betaille de Vathantia arriveravec mat davalquis sur la dérnière position de l'enneus) et l coma**žod**, meste a verge i je ve ste otrom ste o

p. 450.

. . . . . .

V. An Brass, peintre flamand. Son tables a représentant l'entrée de Napoléon est placé au palais d'Amsterdamet. 11, p. 342. VARIANNE (le général comte), Le corpa d'apmée qu'il commande es rend d'abord de Wesel sur le Bas-Elbe. . t. 1, p. 110. - A la fin de l'armistice il remonte l'Elhe, et vient de Magdehourg à Dresde, t. 11, pp. 801 - Napoléeu. rappelé à Dresde , dirige le général Vandamme sur les derrières de Schyartzenberg ; instructions qu'il hi transmet par la general Haze, t. u. p. 259, - Le monsement qu'il opère a décidé la retraite, de Schwartzenberg, à la jourgée, par topus pous pour Sa marche par Pyron sur Peterswaldes to 11, p. 296 .- Dissette de Culm; Vandamme y est fait prisonnier, t. 11, p. 313.et. suiv. ......Le comte de Lohau prend le commandement des shibris deson corps d'armée, t. u. p. 325, st. .... Vanszur (M. de) réside à Darmstedt comme ministre de L'empereurate un py 40. V. Arsoyur (la ville, et le grand-duché de), L'empereur, à son retoun de Russie, traverse Varsovies et y donne endience aux principaux ministres polonais, t. 1, p. 3.,-Cette capitale de la Rologne est couverte par la retraite du prince de Schwartzenberg, t., 131.p. 294177 Les troupes du grand-duché qui sont encore en Espagne sent rappelées dans, la, Nord, et. p. 54. ... La ville dan Varsovie est livrée aux Russes par l'armée autrichienne, qui se retire sur la Pilica, t. 1, p. 69. ..... Les Polonais pris à Dreede prennent duservice dans nos rangs, t. 11, p. 1296. 1, 11, 1 p., 360. - Dans sa retraite Napoléon leur demande a'ils voulent continues de le suivre. Ils déclarent qu'els "na sépareront pas leur avenir de celui de Napoldon, to a,

- Warrainbouis (comillat de), elitre le général Bertrand et le général Bidther, t. if, p. 565.
- Weisantenine (M. de), envoyé autrichien. Sa mission a Londres, t. 1, p. 97. Pen de succes qu'il obtient, t. 12 b. 174.
- Winsburgais. Le quartiei-general de Napoléon y arrive le 3σ avril, t. r, p. 539. — Après l'affaire de Leipsick l'armée Trançaise se retire derrière la Salle par le pour de Weissenfels, t. π, p. 452. — Le quartier impérial y arrive le 20 octobré, t. π, p. 453.
  - Winssig, ville située à quelques lieues de Bautzen. Victoire du général Lauriston sur le général Forck, le 15 mai, t. 1, p. 410.

  - Vinnan, Relevé des milions que Napoléon a répandus dans suceste province pour en cicatriser les plaies, t. r, p. 87.

    Vannus. L'empereur vent y établir une place pour commander le débouché de la Havel dans l'Elbe, ti'n, p. 50.
  - WESTERMER (royaume de). Premières alarmes jetées dans ce pays par l'apparition des cosaques, 't.''', 'pl. 318.'—
    Le baron Reinhardt réside à Cassel comme ministre de l'empereur, t. 11, p. 49. Deux régimens westphálichs passent à l'emperai, t. 11, p. 263!——Le général fusse Czernicheff entre à Cassel, t. 11, p. 357:——La destriction continue dans les troupes westphaliennes, t. 11, p. 360.

Warman (duchle de). Le prince vient faire visite à Napoléon à Erfuit, 't. i, 'p. 328. — Napoléon, au moment d'entrer en campagne, va saluer là duchesse régnante à Weymar, t. i', p. 332! — Le duc reconduit Napoléon jusqu'à Ekartillerg, t. i, p. 335! — M. de Saint-Aignan continue de résider à Weymar comme ministre de l'empereur, t. m. p. 25!

Vicince (M. de Caulincourt, duc de), grand-étuyer! C'est à ses soins que Napoléon se confie pour revenir de Smorghomi i Paris, t.' :: p. 2. - Il expédie les ordres en route", t. 1', p. 4. - Est appele à divers conseils que l'em-'retr tiebt'and Paileries, t. 1, p. 74. - Ail commencement de la campagne il est charge , en l'altsence du duc de Bassans ; de suivre sa correspondance diplomatique ' avet l'Andmagne, t. i, p. 3rg: 44 L'emptitur itt dicte, la velle de la bataille de Bautzen, des instructions pour ' la paix ou du moins pour un armistice, t. 1, p. 368. -Lettres que lui écrit M. de Nesselrode pour réprendre la negociation de l'armistice, t. 1, p. 451. - Réponse du duc de Vicence, t. 1, p. 454. - Il signe l'armistice, t. t, p. 445. - Est nomme plempotentialre au congres . de Prague, t. 11, p. 71. - Arrive à Prague dans les derniers jours de juillet, t. n. p. 86. - Sa negociation particulière avec M. de Metternich, t. ii, p. 87. - Poursuft sa mission confidentielle nonobstant' la rupture de · l'Autriche, t. ir, p. gg. - Nayant plus aucun espoir "Gaedommodeliient if rejoint l'empereur à Gorlitz, t. 'i. p. 236. - Il repete en allemand le discours que l'empereur adresse aux troupes saxonnes, t. ""," p. 369. Pendant la dernière mait qu'on passe à Leipsick, il expédie les ordres de Napoléon, t. 11, p. 433. - Il est charge d'éctire "à 'quelques escadrons saxons qui nous

cont restés fidèles, qu'ils peuvent retourner auprès de leur roi, t., ii, p., 444. — Il est également chargé de congédier les interpretes saxons, notamment M. d'Odeleben, t., ii, p., 454. — Dans la forêt de Hanau, étant auprès de Napoléon, il se place entre lui et un obus qui menace d'éclates unu, p. 478.

.VICE-Roi (le prince Eugène), prend le commandement, de l'armée de Aussie après le départ du roi de Naples, t. 14 ... Po 66, - Reorganise, un corps, de douve, mille hommes à Posen, t. 1, p. 67. - Fermete avec laquelle il suspend la retraite pendant un mois, t, 1, p. 70. — Bulow agent livre l'Oden, le vice-roi se retire sur Francfort et en-. snite sur Bedin, t. 1, p. 70. - Il évague Berlin, t., 1, ...P1.73. ... Mancenyre sur l'Elbe, t., 1, ... P., 1, 19 (177) Il s'étahlit an confluent de la Saale et de l'Elher, et paraît, youloir reprendre l'affensive, a 1, puisage de Après, avoir aipsi-donné le tampa à Napoléon d'arriver, il passa la Saale pour le rejoindre sur la poute de Leipsick, t. 11, ...tp. 3377 ... La jonction des deux armées est effectuée, t. inp, 339, - Il combat à Lutzen, et fait dans cette journée une diversion sur la gauche qui devient décisive i bid. T Après la victoire il commande l'avantgarde de l'armée française jusqu'à Dresde, t. 1, p. 3po. Arrivé à Dresde il quitte l'armée s'l'empereur l'anvoie en Italie pour y reprendre le commandement supérieur; prenve eclatante qu'il lui donne de sa satisfaction, & 1, . p. 584 .... Le vice roi arrivé en Italie fait ses préparatifs pour y soutenir la guerre, Vares ITAME. 11 - ac q WILMA, capitale de la Lithuanie. Eyacpation, de cette ville et perte de nos magasins, t. 1, p. 26. Julion de abac Vistule, fleuve de Pologno, L'armés, française se retirqueur cette ligne militaire, t. 1., p. 46. — Mais le rei de Naples ne s'y arrête pas, tl 1, p. 62. — Les Russes passent la Vistule, t. 1, p. 64.

Wittensen. L'impereur visite cette place, it ni, p. 82.

Le général Reynier dégage Wittenberg bloquée par
le général Bulowet. 11, p. 370.

Wirramsum (le général russe). Passe l'Elbe, mais le viceroi le tient en échec, t. 1, p. 527. — Sa proclamation
aux Saxons, t. 1, p. 105. — Remplace le vieux Kutusoff dans le commandement en chef des alliés, t. 1,
p. 352. — Livre et perd la bataille de Lutzen, t. 1,
p. 352. — Sa première marche sur Dreide après l'armistice, t. 11, p. 252. — Sa deuxième, t. 11; p. 330. —
Sa troisième, t. 11, p. 353.

Vizzonia (bataille de). Perdue par le rei Joseph, t. 11,

Wessewitz, officier polonais, interpréte, se place sur le devant du trainesu qui ramène Napoléon de Russie, t. 1, p. 3. — Fait la campagne de 1813 auprès de Napoléon, t. 1, p. 334.

Womanow (le général rease). Ses courses du côté de Leip.

Wales (le général bavarois de) commande l'armée bavarbise opposée à l'Autriche sur l'Inn, t. 11, p. 68: — Ser intelligences avec l'ennemi, t. 11, p. 351. — Il s'avance à la tête de l'armée austro-bavaroise pour nous couper le chemin de Mayence, t. 11, p. 463. — Il perd la bataille de Hanau : il y est grièvement blessé, t. 11, p. 480.

WURTCHEN (bataille de), gagnée le 21 mai par Napoleon, t.1, p. 407.

Wuntembergeois, commandés par le général Franquemont, font partie du quatrième corps,

- t. 1, p. 323 Se couvrent de gloire à la bataille de VVurtchen, t. 11, p. 413. Le baron de Latour-Maubourg réside à Stuttgard comme ministre de l'empereur, t. 11, p. 49. Correspondance intime du roi avec Napoléon, t. 11, p. 68.
- Wuntzsouse (le grand-duc de). Le comte Germain réside auprès de ce prince comme ministre de Napoléon, t 11, p. 49.
- WURTZER. Le quartier impérial y arrive le 6 octobre, t. 11, p. 369.
- Yongu (le général prussien). Sa défection sur le Niémen, t. 1, p. 45. — A Berlin on le condamne, ibid. — A Breslau on l'absout, t. 1, p. 100. — Pièces relatives à l'affaire de ce général, t. 1, p. 198.
- Yvan, chirurgien ordinaire de l'empereur, donne ses soins au duc de Frioul, blessé à mort, t. 1, p. 323. — Sou activité remarquée à l'occasion de l'accident du colonel Bernard, t. 11, p. 243.
- ZAMOSC, place de guerre en Pologne. Le général Hauncke est chargé de la défendre; garnison laissée sous ses ordres par le roi de Naples, t. 1, p. 62. État de cette place au moment de l'armistice, t. 11, p. 8.
- ZITTAU. L'empereur arrive dans cette ville, d'où il dirige une reconnaissance militaire sur la Bohème, t. 11, p. 239 ct 244.

والتحوالية

FIN DE LA TABLE.

.

,



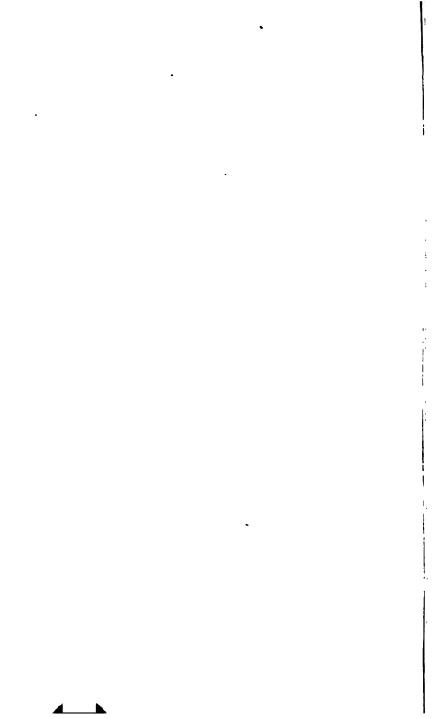

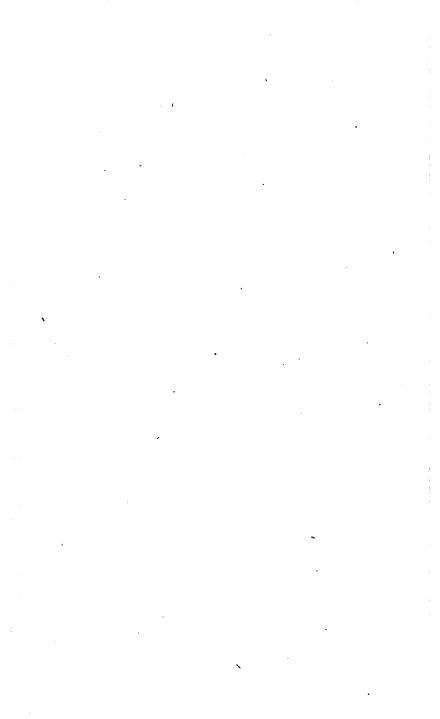

## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

| 1        |    |
|----------|----|
|          |    |
|          |    |
|          | 20 |
|          |    |
|          |    |
|          |    |
|          | 08 |
|          |    |
|          |    |
| form 410 |    |



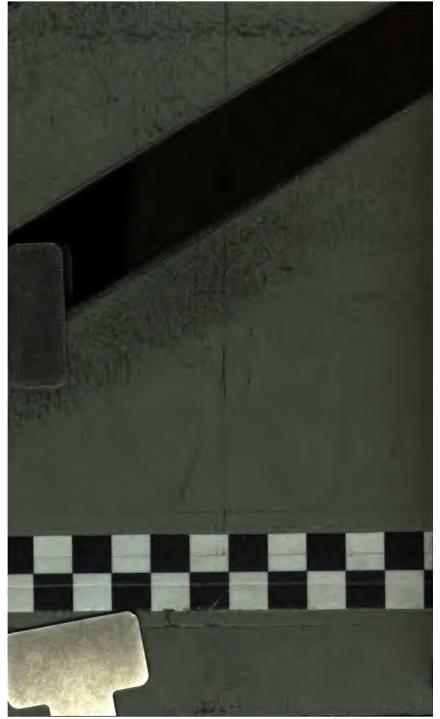